

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





SIMPORE

Å

# REPERTOIRE GÉNÉRAI.

# THEATRE FRANCAIS

TONE 65.

| · |  |
|---|--|
| · |  |
|   |  |

# RÉPERTOIRE GÉNÉRAL

DW

# THEATRE FRANÇAIS.

TOME 65.

.

.

# RÉPERTOIRE GÉNÉRAL

# THEATRE FRANÇAIS

COMPOSÉ

DES TRAGÉDIES, COMÉDIES ET DRAMES, DES AUTEURS DU PREMIER ET DU SECOED ORDRE, Restés au Théâtre Français;

AVEC UNE TABLE GÉNÉRALE.

THEATRE DU SECOND ORDRE.

COMEDIES EN PROSE. - TOME XIV.



# A PARIS,

CHEZ M<sup>ME</sup> VEUVE DABO,

A la Librairie Stéréotype, rue Hauteseuille.

1622

4.

84208 12425 1.65

302124

. 文集 注册 人名里奇里英克 化

Jenu.

#### LE

# BARBIER DE SEVILLE,

oυ

# LA PRÉCAUTION INUTILE,

COMEDIE,

PAR BEAUMARCHAIS,

Représentée, pour la première fois, le 23 février 1775.

Théâtre. Comédies. 14.

# NOTICE SUR BEAUMARCHAIS.

PIERRE - AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS naquit à Paris le 24 janvier 1732. Son père étoit horloger, et il le fut d'abord lui-même, sous le nom de Caron, qui étoit celui de sa famille.

Nul auteur ne mena une vie plus agitée. Tout le monde a entendu parler de ses procès, et ses mémoires, qui viennent d'être réimprimés, l'ont rendu bien autrement célèbre que son théâtre : mais c'est à parler de ce dernier que nous devons nous borner. On y trouve cinq pièces composées pour le Théâtre François.

EUGÉNIE, drame en cinq actes, en prose, parut pour la première fois, le 29 janv. 1767, et fut joué seize fois avec succès.

Les deux Amis, drame en cinq actes, en prose, représenté, pour la première fois, le 13 janvier 1770, sut donné douze sois.

LE BARBIER DE SÉVILLE, comédie jouée d'abord en cinq actes, et réduite depuis à quatre, fut donnée, pour la première fois, le 23 février 1775. Elle eut alors treize représentations. On la revoit toujours avec plaisir.

LA FOLLEJOURNÉE, OU LE MARIAGE DE FIGARO, comédie en cinq actes, en prose, plus connue sous ce dernier titre, parut, pour la première fois, le 27 avril 1784. Elle fut jouée soixante-treize fois de suite. Une indisposition d'acteur en fit alors suspendre les représentations; elles furent bientôt continuées et allèrent au-delà de cent.

L'AUTRE TARTUFE, ou LA MÈRE COUPABLE, drame en cinq actes, en prose, avoit été joué le 26 juin 1792 au théâtre du Marais; mais l'auteur, sur la demande des acteurs du Théâtre François, la leur fit représenter le 5 mars 1797.

Beaumarchais fut honoré, pendant sa vie, de la protection de personnages puissants et respectables. Il se vit en butte à toutes sortes de peines, et comblé de succès en tous genres; il a laissé le public incertain de l'idée qu'il devoit A NOTICE SUR BEAUMARCHAIS. se faire de cet homme extraordinaire. Il mourut dans la nuit du 17 au 18 mai 1799, d'une apoplexie qui le frappa au milieu de son sommeil.

### PERSONNAGES.

(Les hab.'1s des acteurs doivent être dans l'ancien costume espagnol.)

LE COMTE ALMAVIVA, grand d'Espagne, amant inconnu de Rosine, paroît, au premier acte, en veste et culotte de satin; il est enveloppé d'un grand manteau brun, ou cape espagnole; chapeau noir rabattu avec un ruban de couleur autour de la forme. Au deuxième acte, habit uniforme de cavalier, avec des moustaches et des bottines. Au troisième, habillé en bachelier; cheveux ronds; grande fraise au cou; veste, culotte, bas et manteau d'abbé. Au quatrième acte, il est vêtu superbement à l'espagnole avec un riche manteau; par dessus tout, le large manteau brun dont il se tient enveloppé.

BARTHOLO, médecin, tuteur de Rosine: habit noir, court, boutonné; grande perruque; fraise et manchettes relevées; une ceinture noire; et quand il veut sortir de chez lui, un long manteau écarlate.

ROSINE, jeune personne d'extraction noble et pupille de Bartholo; habillée à l'espagnole.

Figaro, barbier de Séville; en habit de major espagnol. La tête couverte d'une rescille, ou filet; chapeau blanc, ruban de couleur autour de la forme; un fichu de soie, attaché fort lache à son cou; gilet et haut-de-chausse de satin;

ı.

avec des boutons et boutonnières frangés d'argent; une grande ceinture de soie; les jarretières nouées avec des glands qui pendent sur chaque jambe; veste de couleur tranchante, à grands revers de la couleur du gilet; bas blancs et souliers gris.

DON BAZZIE, organiste, maître à chanter de Rosine; chapeau noir rabattu, soutanelle et long manteau, sans fraise ni manchettes.

La Jeuresse, vieux domestique de Bartholo.

L'EVEILLÉ, autre valet de Bartholo, garçon niais et endormi. Tous deux habillés en Galiciens; tous les cheveux dans la queue; gilet couleur de chamois; large ceinture de pean avec une boucle; culotte bleue et veste de même, dont les manches, ouvertes aux épaules pour le passage des bras, sont pendantes par derrière.

UN NOTAIRE.

UN ALCADE, homme de justice, avec une longue baguette blanche à la main.

Plusieurs alguazils et valets avec des flambeaux.

La scène est à Séville, dans la rue et sous les fenêtres de Rosine, au premier acte; et le reste de la pièce dans la maison du docteur Bartholo.

# BARBIER DE SEVILLE,

OU

# LA PRÉCAUTION INUTILE, COMÉDIE.

# ACTE PREMIER.

Le théatre représente une rue de Séville, où toutes les croisées sont grillées.

### SCENE I.

LE COMTE, seul, en grand manteau brun et chapeau rabattu. Il tire sa montre en se promenant.

Le jour est moins avancé que je ne croyois. L'heure à laquelle elle a contume de se montrer derrière sa jalousie est encore éloignée. N'importe, il vaut mieux arriver trop tôt que de manquer l'instant de la voir. Si quelque aimable de la cour pouvoit me deviner à cent lieues de Madrid, arrêté tous les matins sous les fenêtres d'une femme à qui je n'ai

8

jamais parlé, il me prendroit pour un espagnol du temps d'Isabelle. — Pourquoi non? Chacun court après le bonheur. Il est pour moi dans le cœur de Rosine. — Mais, quoi! suivre une femme à Séville, quand Madrid et la cour offrent de toutes parts des plaisirs si faciles? — Et c'est cela même que je fuis. Je suis las des conquêtes que l'intérêt, la convenance ou là vanité nous présentent sans cesse. Il est si doux d'être aimé pour soi-même! et si je pouvois m'assurer sous ce déguisement... Au diable l'importun!

# SCÈNE II.

FIGARO, LE COMTE, caché.

FIGANO, une guitare sur le dos attachée en bandoulière avec un large ruban; il chantonne gaîment, un papier et un crayon à la main.

BANNISSONS le chagrin,
Il nous consume.
Saus le feu du bon vin
Qui nous rallume;
Réduit à languir,
L'homme sans plaisir
Vivroit comme un sot;
Et mourroit bientôt;

Jusque-là, ceci ne va pas mal, ein, ein.

Et mourroit bientôt. Le vin et la paresse Se disputent mon cœur.... Eh! non, ils ne se le disputent pas, ils y règnent paisiblement ensemble...

Se partagent.... mon cosur.

Dit-on, se partagent?..... Eh! mon Dieu! nos faiseurs d'opéras comiques n'y regardent pas de si près. Aujourd'hui, ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante...

(Il chante.)

Le vin et la paresse Se partagent mon cœur.

Je voudrois finir par quelque chose de beau, de brillant, de scintillant, qui eût l'air d'une pensée,

(Il met un genou en terre et écrit en chantant.)

Se partagent mon cœur.

Si l'une a ma tendresse....

L'autre fait mon bonheur.

Fi donc! c'est plat. Ce n'est pas ça... Il me faut une opposition, une antithèse :

Si l'une.... est ma maîtresse,

L'autre....

Eh! parbleu! j'y suis...

L'autre est mon serviteur.

Fort bien, Figaro!... (Il écrit en chantant.)

Le vin et la paresse Se partagent mon cœur;

Si l'une est ma maîtresse,

L'autre est mon serviteur.

L'autre est mon serviteur,

- ·

L'autre est mon serviteur.

#### LE BARBIER DE SEVILLE.

Hen, hen, quand il y sura des accompagnements là-dessous, nous verrons encore, messieurs de la cabale, si je ne sais ce que je dis. (Il aperçoit le conts.) J'ai vu cet abbé-là quelque part. (Il se relève.)

LE COMTE, à part.

Cet homme ne m'est pas inconnu.

· FIGARO.

Eh non, ce n'est pas un abbé; cet air altier et noble...

LE COMTE.

Cette tournure grotesque...

FIGARO.

Je ne me trompe point; c'est le comte Almaviva.

LE COMTE.

Je crois que c'est ce coquin de Figaro.

FIGARO.

C'est lui-même, monseigneur.

LE COMTE.

Maraud, si tu dis un mot...

FIGARO.

Oui, je vous reconnois; voilà les bontés familières dont vous m'avez toujours honoré.

LE COMTE.

Je ne te reconnoissois pas, moi. Te voilà si gros et si gras...

FIGARO.

Que voulez-vous, monseigneur, c'est la misère.

#### LE COMTE.

Pauvre petit! Mais que fais-tu à Séville? Je t'avois autrefois recommandé dans les bureaux pour an emploi.

FIGARO.

Je l'ai obtenu, monseigneur; et ma reconnoissance...

LE COMTE

Appelle-mei Linder. Ne vois-tu pes, à mon déguisement, que je veux être inconnu?

FIGARO.

Je me retire.

#### LE COMTE.

Au contraire. J'attends isi quelque chose, et deux hommes qui jasent sont moins suspects qu'un seul qui se promène. Ayons l'air de jaser, Eh bien! cet emploi?

FIGARO.

Le ministre ayant égard à la recommandation de votre excellence, me fit nommer sur-le-champ garçon apothicaire.

LE COMTE.

Dans les hôpitaux de l'armée?

FIGARO.

Non; dans les haras d'Andelousis.

LE COMTE; riant.

Beau début.

FIGARO.

Le poste n'étoit pas mauvais ; parce qu'ayant le district des pansements et des drogues , je vendois

#### LE BARBIER DE SEVILLE.

souvent aux hommes de bonnes médecines de

#### LE COMTE

Qui tuoient les sujets du roi.

FIGARO.

Ah! ah! il n'y a point de remêde universel; mais qui n'ont pas laissé de guérir quelquefois des Galiciens, des Catalans, des Auvergnats.

LE COMTE.

Pourquoi donc l'as-tu quitté?

FIGARO.

Quitté? C'est bien lui-même; on m'a desservé auprès des puissances:

L'Envie aux doigts crochus, au teint pâle et livide.

LE COMTE.

Oh! grace, grace, ami! Est-ce que tu fais aussi des vers? Je t'ai vu là griffonnant sur ton genou et chantant dès le matin.

FIGARO.

Voilà précisément la cause de mon malheur, excellence. Quand on a rapporté au ministre que je faisois, je puis dire, assez joliment des bouquets à Cloris, que j'envoyois des énigmes aux journaux, qu'il couroit des madrigaux de ma façon; en un mot, quand il a su que j'étois imprimé tout vif, il a pris la chose au tragiqué, et m'a fait ôter mon emploi, sous prétexte que l'amour des lettres est incompatible avec l'esprit des affaires.

#### LE COMTE.

Puissamment raisonné! et tu ne lui fis pas représenter...

FIGARO.

Je me crus trop heureux d'en être oublié; persuadé qu'un grand nous fait assez de bien, quand il ne nous fait pas de mal.

LE COMTE.

Tu ne dis pas tout. Je me souviens qu'à mon service tu étois un assez mauvais sujet.

FIGARO.

Eh! mon Dieu, monseigneur, c'est qu'en veut que le pauvre soit sans défaut.

LE COMTE.

Paresseux, dérangé...

raceseux, detauge...

Aux vertus qu'on exige dans un domestique, sotre excellence connoît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets?

LE COMTE, riant.

Pas mal. Et tu t'es retiré en cette ville?

FIGARO.

Non, pas tout de suite.

LE COMTE, l'arrêtant.

Un moment.... J'ai cru que c'étoit elle.... Dis toujours, je t'entends de reste.

FIGARO.

De retour à Madrid, je voulus essayer de nouveau mes talents littéraires, et le théâtre me parut un champ d'honneur...

Théâtre. Comédies. 14.

#### 16 LE BARBIER DE SEVILLE.

LE COMTE.

Qui t'a donné une philosophie aussi gaie?

L'habitude du malheur. Je me presse de rire tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Que gardez-vous donc toujours de ce côté?

LE COMTE.

Sauvons-nous.

FIGARO.

Pourquoi?

LE COMTE.

Viens donc, malheureux! tu me perds.
(Ils se cachent.)

# SCÈNE III.

BARTHOLO, ROSINE.

(La jalousie du premier étage s'ouvre, et Barthol Rosine se mettent à la fenêtre.)

ROSINE.

COMME le grand air fait plaisir à respirer! C jalousie s'ouvre si rarement....

. BARTHOLO.

Quel papier tenez-vous là?

ROSINE.

Ce sont des couplets de la Précaution inu que mon maître à chanter m'a donnés hier.

BARTHOLO.

Qu'est-ce que la précaution inutile?

BOSINE.

C'est une comédie nouvelle.

BARTHOLO.

Quelque drame encore! quelque sottise d'un nouveau genre 1!

ROSINE.

Je n'en sais rien.

BARTHOLO.

Euh! euh! les journaux et l'autorité nous en feront raison. Siècle barbare!...

ROSINE.

Vous injuriez toujours notre pauvre siècle.

BARTHOLO.

Pardon de la liberté; qu'a-t-il produit pour qu'on le loue? Sottises de toute espèce: la liberté de penser, l'attraction, l'électricité, le tolérantisme, l'inoculation, le quinquina, l'encyclopédie et les drames....

ROSINE, le papier lui échappe et tombe dans la rue:

Ah! ma chanson! ma chanson est tombée en vous écoutant; courez, courez donc, monsieur, ma chanson; elle sera perdue.

BARTHOLO.

Que diable aussi! l'on tient ce qu'on tient.

(Il quitte le balcon.)

NOSINE regarde en dedans et fait signe dans la rue: S't, S't; (le comte paroît) ramassez vite et sau-

Bartholo n'aimoit pas les drames. Peut-être avoit - il fait quelque tragédie dans sa jeunesse.

#### 18 LE BARBIER DE SEVILLE.

vez-vous. (Le comte ne fait qu'un saut, ramasse le papier et rentre.)

BARTHOLO sort de la maison, et cherche.

Où donc est-il? Je ne vois rien.

ROSINE.

Sous le balcon, au pied du mur.

BARTHOLO.

Vous me donnez là une jolie commission! Il est donc passé quelqu'un?

ROSINE.

Je n'ai vu personne.

BARTHOLO, à lui-même.

Et moi qui ai la bonté de chercher... Bartholo, vous n'êtes qu'un sot, mon ami : ceci doit vous apprendre à ne jamais ouvrir de jalousies sur la rue. (Il rentre.)

ROSINE, soujours au balcon.

Mon excuse est dans mon malheur: seule, enfermée, en butte à la persécution d'un homme odieux, est-ce un crime de tenter à sortir d'esclavage?

BARTHOLO, paroissant au balcon.

Rentrez, signora; c'est ma faute si vous avez perdu votre chanson; mais ce malheur ne vous arrivera plus, je vous jure. (Il ferme la jalousie à la elef.)

### SCENE IV.

#### LE COMTE, FIGARO.

(Ils entrent avec précaution.)

#### LE COMTE.

A présent qu'ils sont retirés, examinons cette chanson, dans laquelle un mystère est surement renfermé. C'est un billet!

#### FIGARO.

Il demandoit ce que c'est que la précaution inutile!

#### LE COMTE lit vivement.

« Votre empressement excite ma curiosité; sitôt « que mon tuteur sera sorti, chantez indifférem-« ment sur l'air connu de ces couplets, quelqus « chose qui m'apprenne enfin le nom, l'état et les « intentions de celui qui paroit s'attacher si obsti-« nément à l'infortunée Rosine. »

#### FIGARO, contrefaisant la voix de Rosine.

Ma chanson, ma chanson est tombée; courez, courez donc. (It rit.) Ah! ah! ah! ah! Oh! ces femmes! voulez-vous donner de l'adresse à la plus ingénue? enfermez-la.

#### LE COMTE.

#### Ma chère Rosine!

#### FIGARO.

Monseigneur, je ne suis plus en peine des motifs de votre mascarade; vous faites ici l'amour en perspective.

#### DO CE BARBIER DE SÉVILLE.

#### - LE COMTE.

Te voilà instruit, mais si tu jases....

#### FIGARO.

Moi jaser! je n'emploierai point pour vous rassurer les grandes phrases d'honneur et de dévouement dont on abuse à la journée; je n'ai qu'un mot: mon intérêt vous répond de moi; pesez tout à cette balance, et...

#### LE COMTE.

Fort bien. Apprends donc que le hasard m'a fait rencontrer au Prado, il y a six mois, une jeune personne d'une beauté!.... Tu viens de la voir. Je l'ai fait chercher en vain par tout Madrid. Ce n'est que depuis peu de jours que j'ai découvert qu'elle s'appelle Rosine, est d'un sang noble, orpheline et mariée à un vieux médecin de cette ville, nommé Bartholo.

#### PIGARO.

Joli oiseau, ma foi! difficile à dénicher! Mais qui vous a dit qu'elle étoit femme du docteur?

#### LE COMTE.

Tout le monde.

#### FIGARO.

C'est une histoire qu'il a forgée en arrivant de Madrid, pour donner le change aux galants et les écarter : elle n'est encore que sa pupille; mais bientôt...

#### LE COMTE, vivement.

Jamais. Ah! quelle nouvelle! J'étois résolu de tout oser pour lui présenter mes regrets; et je la trouve libre! Il n'y a pas un moment à perdre, il faut m'en faire aimer et l'arracher à l'indigne engagement qu'on lui destine. Tu connois donc ce tuteur?

FIGARO.

Comme ma mère.

LE COMTE.

Quel homme est-ce?

FIGARO, vivement.

C'est un beau gros, court, jeune vieillard, gris pommelé, rusé, rasé, blasé, qui guette, et furète, et gronde, et geint tout à la fois.

LE COMTE, impatienté.

Eh! je l'ai vu. Son caractère?

FIGARO.

Brutal, avare, amoureux et jaloux à l'excès de sa pupille, qui le hait à la mort.

LE COMTE.

Ainsi ses moyens de plaire sont.. ;

FIGLLO.

Nuls.

LE COMTE.

Tantinieux, Sa probité?

FIGARO.

Tout juste autant qu'il en faut pour n'être point pendu.

LE COMTE.

Tant mieux. Punir un fripon en se rendant heureux...

#### 22 LE BARBIER DE SÉVILLE.

FIGARO.

C'est faire à la fois le bien public et particulier : chef-d'œuvre de morale, en vérité, monseigneur!

LE COMTE.

Tu dis que la crainte des galants lui fait fermer sa porte?

FIGARO.

A tout le monde : s'il pouvoit la calfeutrer...

LE COMTE.

Ah! diable, tant pis. Aurois-tu de l'accès chez lui?

FIGARO.

Si j'en ai! Primo, la maison que j'occupe appartient au docteur, qui m'y loge gratis.

LE COMTE.

Ah!ah!

FIGARO.

Oui. Et moi, en reconnoissance, je lui promets dix pistoles d'or par an, gratis aussi.

LE COMTE, impatienté.

Tu es son locataire?

FIGARO.

De plus, son barbier, son chirurgien, son apothicaire; il ne se donne pas dans sa maison un coup de rasoir, de lancette ou de piston, qui ne soit de la main de votre serviteur.

LE COMTE l'embrasse.

Ah! Figaro, mon ami, tu seras mon ange, mon libérateur, mon dieu tutélaire.

#### FIGARO.

Peste! comme l'utilité vous a bientôt rapprothé les distances! parlez-moi des gens passionnés!

LE COMTE.

Heureux Figaro! tu vas voir ma Rosine! tu vas la voir! Conçois-tu ton bonheur?

FIGARO.

C'est bien là un propos d'amant! Est-ce que je l'adore, moi? Puissiez-vous prendre ma place!

LE COMTE.

Ah! si l'on pouvoit écarter tous les surveillants!

FIGARO.

C'est à quoi je révois.

LE COMTE.

Pour douze heures seulement.

FIGARO.

En occupant les gens de leur propre intérêt, on les empêche de nuire à l'intérêt d'autrui.

LE COMTZ.

Sans doute. Eh bien?

FIGARO, révant.

le cherche dans ma tête si la pharmacie ne fourairoit pas quelques petits moyens innocents...

LB COMTE.

Scélérat!

PEGARO.

Est-ce que je veux leur nuire? Ils ont tous besoin de mon ministère. Il ne s'agit que de les traiter ensemble.

#### 24 LE BARBIER DE SEVILLE.

LE COMTE.

Mais ce médecin peut prendre un soupçon.

FIGARO.

Il faut marcher si vite, que le soupçon n'ait pas le temps de naître. Il me vient une idée : le régiment de Royal-Infant arrive en cette ville.

LE COMTE.

Le colonel est de mes amis.

FIGARO.

Bon. Présentez-vous chez le docteur en habit de cavalier, avec un billet de logement : il faudra bien qu'il vous héberge; et moi, je me charge du reste.

LE COMTE.

Excellent!

PIGARO.

Il ne seroit même pas mal que vous eussiez l'air entre deux vins....

LE COMTE.

A quoi bon?

FIGARO.

Et le mener un peu lestement sous cette apparence déraisonnable.

LE COMTE.

A quoi bon?

FIGARO.

Pour qu'il ne prenne aucun ombrage, et vous croie plus pressé de dormir que d'intriguer ches lui. LE COMTE.

Supérieurement vu! Mais que n'y vas-tu, toi?

Ah! oui. Moi! Nous serons bienheureux s'il ne vous reconnoît pas, vous, qu'il n'a jamais vu. Et comment vous introduire après?

LE COMTE.

Tu as raison.

FIGARO.

C'est que vous ne pourrez peut-être pas soutenir ce personnage difficile. Cavalier... pris de vin. LE COMTE.

Tu te moques de moi. (Prenant un ton ivre.) N'est-ce point ici la maison du docteur Bartholo, mon ami?

FIGARO.

Pas mal, en vérité; vos jambes seulement un peu plus avinées (d'un ton plus ivre). N'est-ce pas ici la maison....

LE COMTE.

Fi donc! Tu as l'ivresse du peuple.

FIGARO.

C'est la bonne; c'est celle du plaisir.

LE COMTE.

La porte s'ouvre.

FIGARO.

C'est notre homme : éloignons-nous jusqu'à ce qu'il soit parti.

Théâtre. Comédies: 14.

### SCÈNE V.

LE COMTE et FIGARO, caches, BARTHOLO.

BARTHOLO sort en purlant à la maison.

JE reviens à l'instant; qu'on ne laisse entrer personne. Quelle sottise à moi d'être descendu! Dès qu'elle m'en prioit, je devois bien me douter..... Et Bazile qui ne vient pas! Il devoit tout arranger pour que mon mariage se fit secrètement demain: et point de nouvelles! Allons voir ce qui peut l'arrêter.

### SCÈNE VI.

#### LE COMTE, FIGARO.

LE COMTE.

Qu'AI-JE entendu? Demain il épouse Rosine en secret!

#### FIGARO.

Monseigneur, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nééessité d'entreprendre.

#### LE COMTE.

Quel est donc ce Bazile qui se mêle de son mariage?

#### FIGARO.

Un pauvre hère qui montre la musique à sa pupille, infatué de son art, friponneau, besoigneux, à genoux devant un écu, et dont il sera facile de venir à bout, monseigneur.... (Regardant à la jalousie,) La v'là, la v'là...

LE COMTE.

Oui donc?

FIGARO.

Derrière sa jalousie, la voilà, la voilà. Ne regardez pas, ne regardez donc pas.

LE COMTE.

Pourquoi?

FIGARO.

Ne vous écrit-elle pas? « chantez indifférem-« ment; » c'est-à-dire, chantez comme si vous chantiez.... seulement pour chanter. Oh! la v'là, la v'là.

#### LE COMTE.

Puisque j'ai commencé à l'intéresser sans être connu d'elle, ne quittons point le nom de Lindorque j'ai pris; mon triomphe en aura plus de charmes. (Il déploie le papier que Rosine a jeté.) Mais comment chanter sur cette musique? Je ne sais pas faire de vers, moi.

#### FIGARO.

Tout ce qui vous viendra, monseigneur, est excellent: en amour, le cœur n'est pas difficile sur les productions de l'esprit.... et prenez ma guitare.

#### LE COMTE.

Que veux-tu que j'en fasse? j'en jone si mal!

#### 28 LE BARBIER DE SEVILLE.

FIGARO.

Est-ce qu'un homme comme vous ignore quelque chose? Avec le dos de la main; from, from, from... Chanter sans guitare à Séville! vous seriez bientôt reconnu, ma foi, bientôt dépisté.

(Figaro se colle au mur sous le balcon.)

LE COMTE chante en se promenant, et s'accompagnant sur sa guitare.

Premier couplet.

Vous l'ordonnez, je me ferai connoître; Plus inconnu, j'osai vous adorer: En me nommant, que pourrois-je espérer? N'importe, il faut obéir à son maître.

FIGARO, bas.

Fort bien, parbleu! courage, monscigneur.

LE COMTE.

Deuxième couplet.

Je suis Lindor, ma naissance est commune; Mes vœux sont ceux d'un simple bachelier; Que n'ai-je, hélas! d'un brillant chevalier A vous offrir le rang et la fortune!

FIGARO.

Et comment diable! je ne ferois pas mieux, moi qui m'en pique.

LE COMTE.

Troisième couplet.
Tous les matins ici d'une voix tendre,
Je chauterai mon amour sans espoir;

Je bornerai mes plaisirs à vous voir;

Et puissiez-vous en trouver à m'entendre!

### FIGARO.

Oh! ma foi! pour celui-ci... (Il s'approche, et baise le bas de l'habit de son maître.)

LE COMTE.

Figaro?

FIGARO.

Excellence?

LE COMTE.

Crois-tu que l'on m'ait entendu?

ROSINE, en dedans, chante.

AIR : Du maître en droit.

Tout me dit que Lindor est charmant, Que je dois l'aimer constamment....

(On entend une croisée qui se ferme avec bruit.)

FIGARO.

Croyez-vous qu'on vous ait entendu cette fois?

LE COMTE.

Elle a fermé sa fenêtre; quelqu'un apparemment est entré chez elle.

FIGARO

Ah! la pauvre petite! comme elle tremble en chantant! Elle est prise, monseigneur.

LE COMTE.

Elle se sert du moyen qu'elle-même a indiqué. « Tout me dit que Lindor est charmant. » Que de graces! que d'esprit!

FIGARO.

Que de ruse! que d'amour!

LE COMTE.

Crois-tu qu'elle se donne à moi, Figaro ?

FIGARO.

Elle passera plutôt à travers cette jalousie que d'y manquer.

LE COMTE.

C'en est fait, je suis à ma Rosine.... pour la vie.

FIGARO.

Vous oubliez, monseigneur, qu'elle ne vous entend plus.

LB COMTE.

M. Figaro? Je n'ai qu'un met à vous dire : elle sera ma femme ; et si vous servez bien mon projet en lui cachant mon nom.... tu m'entends, tu me connois....

FIGARO.

Je me rends. Allons, Figaro, vole à la fortune, mon fils.

LE COMTE.

Retirons-nous, crainte de nous rendre suspects.

FIGARO, vivement.

Moi, j'entre ici, où, par la force de mon art, je vais, d'un seul coup de baguette, endormir la vigilance, éveiller l'amour, égarer la jalousie, fourvoyer l'intrigue, et renverser tous les obstacles. Vous, monseigneur, chez moi, l'habit de soldat, le billet de logement, et da l'or dans vos poches.

LE COMTE.

Pour qui de l'or?

FIGARO, vivement.

De l'or, mon dieu, de l'or : c'est le nerf de l'intrigue.

LE COMTE.

Ne te fâche pas, Figaro, j'en prendrai beaucoup.

FIGARO, s'en allani.

Je vous rejoins dans peu.

LE COMTE.

Figuro?

FIGARO.

Qu'est-ce que a est?

LE COMTE.

Et ta guitare?

FIGARO revient.

J'oublie ma guiture! Moi , je suis donc fou 3 (It s'en va.)

BE COMTE.

Et ta demeure, étourdi?

FIGARO revient.

Ah! récliement je suis frappé! Ma boutique à quatre pas d'ici, peinte en bleu, vitrage en l'omb, trois palettes en l'air, l'œil dans la main, consilio manuque, FIGARO. (Il s'enfuit.)

FIR DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

Le théâtre représente l'appartement de Rosine. La croisée dans le fond du théâtre est fermee par une jalousie grillée.

## SCÈNE I.

ROSINE, seule, un bougeoir à la main. Elle prend du papier sur la table et se met à écrire.

MARCELISE est malade; tous les gens sont occupés, et personne ne me voit écrire. Je ne sais si ces murs ont des yeux et des oreilles, ou si mon Argus a un génie malfaisant qui l'instruit à point nommé; mais je ne puis dire un mot ni faire un pas dont il ne devine sur-le-champ l'intention.... Ah! Lindor! (Elle cachète la lettre.) Fermons toujours ma lettre, quoique j'ignore quand et comment je pourrai la lui faire tenir. Je l'ai vu à travers ma jalousie parler long-temps au barbier Figaro. C'est un bon-homme qui m'a montré quelquefois de la pitié; si je pouvois l'entretenir un moment!

## SCÈNE II.

### ROSINE, FIGARO.

ROSINE, surprise.

An! M. Figaro, que je suis aise de vous voir!

Votre santé, madame?

ROSINE

Pas trop bonne, M. Figaro. L'ennui me tue.

Je le crois ; il n'engraisse que les sots.

ROSINE.

Avec qui parliez-vous donc là-bas si vivement? je n'entendois pas; mais...

FIGARO.

Avec un jeune bachelier de mes parents, de la plus grande espérance; plein d'esprit, de sentiments, de talents, et d'une figure fort revenante.

ROSINE.

Oh! tout-a-fait bien, je vous assure. Il se nomme?...

FIGARO.

Lindor. Il n'a rien; mais, s'il n'eût pas quitté brusquement Madrid, il pouvoit y trouver quelque bonne place.

ROSINE, étourdiment.

Il en trouvera, M. Figaro, il en trouvera. Un jeune homme tel que vous le dépeignez, n'est pas fait pour rester inconnu.

PIGARO, à part.

Fort bien. (Haut.) Mais il a un grand défaut; qui nuira toujours à son avancement.

ROSINE.

Un défaut, M. Figaro! Un défaut! en êtes-vous bien sûr?

FIGARO.

Il est amoureux.

ROSINE.

Il est amoureux! et vous appelez cela un défaut?

FIGARO.

A la vérité, ce n'en est un que relativement à sa mauvaise fortune.

ROSINE.

Ah! que le sort est injuste! Et nomme-t-il la personne qu'il aime? Je suis d'une curiosité...

FIGARO.

Vous êtes la dernière, madanre, à qui je voudrois faire une confidence de cette nature.

ROSIME, vivement.

Pourquoi, M. Figaro? je suis discrète; ce jeune homme vous appartient, il m'intéresse infiniment... dites donc.

FIGARO, la regardant finement.

Figurez-vous la plus jolie petite miguonne, douce, tendre, accorte et fraiche, agaçant l'appétit, pied furtif, taille adroite, élancée, bras dodus, bouche rosée, et des mains! des joues! des dents! des yeux!... ROSINE.

Qui reste en cette ville?

FIGARO.

En ce quartier.

ROSINE.

Dans cette rue, peut-être?

FIGARO.

A deux pas de moi.

ROSINE.

Ah! que c'est charmant...pour monsieur votre parent! Et cette personne est?...

FIGARO.

Je ne l'ai pas nommée?

ROSINE, vivement.

C'est la seule chose que vous ayez oubliée, monsieur Figaro. Dites donc, dites donc vite; si l'on rentroit, je ne pourrois plus savoir...

FIGARO

Vous le voulez absolument, madame? Eh bien! eette personne est... la pupille de votre tuteur.

ROSINE.

La pupille?...

FIGARO.

Du docteur Bartholo; oui, madame.

ROSINE, avec émotion.

Ah! M. Figaro!... je ne vous crois pas, je vous 'assure.

FIGARO.

Et c'est ce qu'il brûle de venir vous pessuader lui-même.

ROSINE.

Vous me faites trembler, M. Figaro.

FIGARO.

Fi donc, trembler! mauvais calcul, madame; quand on cede à la peur du mal, on ressent déjà le mal de la peur. D'ailleurs, je viens de vous débarrasser de tous vos surveillants jusqu'à demain.

ROSINE.

S'il m'aime, il doit me le prouver, en restant absolument tranquille.

FIGARO.

Eh! madame, amour et repos peuvent-ils habiter en même cœur? La pauvre jeunesse est si malheureuse aujourd'hui, qu'elle n'a que ce terrible choix: amour sans repos, ou repos sans amour.

BOSINE, baissant les yeux.

Repos sans amour... paroît...

FIGARO.

Ah! bien languissant. Il semble, en effet, qu'amour sans repos se présente de meilleure grâce : et pour moi, si j'étois femme...

ROSINE, avec embarras.

Il est certain qu'une jeune personne ne peut empêcher un honnête homme de l'estimer.

FIGA-RO.

Aussi mon parent vous estime-t-il infiniment...

Mais s'il alloit faire quelque imprudence, monsieur Figaro, il nous perdroit. FIGARO, à part.

Il nous perdroit. (Haut.) Si vous le lui défendiez expressément par une petite lettre... Une lettre a bien du pouvoir.

BOSINE lui donne la lettre qu'elle vient d'écrire.

Je n'ai pas le temps de recommencer celle-ci; mais, en la lui donnant, dites-lui.... dites-lui bien... (Elle écoute.)

FIGARO.

Personne , madame.

ROSINE.

Que c'est par pure amitié tout ce que je fais..

FIGARO.

Cela parle de soi. Tudieu! l'amour a bien une autre allure!

ROSIBE.

Que par pure amitié, entendez-vous? Je crains seulement que rebuté par les difficultés....

FIGARO.

Oui, quelque feu follet. Souvenez-vous, madame, que le vent qui éteint une lumière, allume un brasier, et que nous sommes ce brasier-là. D'en parler seulement, il exhale un tel feu qu'il m'a presque enfiévré <sup>1</sup> de sa passion, moi qui n'y ai que voir.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le mot enfiévré, qui n'est plus françois, a excité la plus vive indignation parmi les puritains littéraires; je ne conseille à aucun galant homme de s'en servir : mais, M. Figaro!....

ROSINE, à part.

Oh! le méchant vieillard!

BARTHOLO.

Mais tout cela n'arrivera plus; car je vais faire sceller cette grille.

ROSINE.

Faites mieux; murez les fenêtres tout d'un coup; d'une prison à un cachot, la différence est si peu de chose!

BARTHOLO.

Pour celles qui donnent sur la rue, ce ne seroit peut-être pas si mal.... Ce barbier n'est pas entré chez vous, au moins?

ROSINE.

Vous donne-t-il aussi de l'inquiétude?

Tout comme un autre.

ROSINE.

Que vos répliques sont honnêtes!

BARTHOLO.

Ah! fiez-vous à tout le monde, et vous aurez bientôt à la maison une bonne femme pour vous tromper, de bons amis pour vous la soussier, et de bons valets pour les y aider.

ROSINE.

Quoi! vous n'accordez pas même qu'on ait des principes contre la séduction de M. Figaro?

BARTHOLO.

Qui diable entend quelque chose à la bizarre-

rie des femmes? et combien j'en ai vu de ces vertus à principes!..

ROSINE, en colère.

Mais, monsieur, s'il suffit d'être homme pour nous plaire, pourquoi donc me déplaisez-vous si fort?

BARTHOLO, stupéfait.

Pourquoi?... pourquoi?.... Vous ne répondez pas à ma question sur ce barbier.

ROSINE, outrée.

Eh bien! oui, cet homme est entié chez moi; je l'aivu, je lui ai parlé. Je ne vous cache pas même que je l'ai trouvé fort aimable : et puissiez-vous en mourir de dépit!

(Elle sort.)

# SCÈNE V.

BARTHOLO, seul.

Ou! les juifs! les chiens de valets! La Jeunesse? l'Éveillé? l'Éveillé maudit!

# SCÈNE VI.

## BARTHOLO, L'ÉVEILLÉ.

L'ÉVEILLÉ arrive en báillant, tout endormi. AAH, aah, ah, ah...

BARTHOLO.

Où étois-tu, peste d'étourdi, quand ce barbier est entré ici?

L'ÉVEILLÉ.

Monsieur, j'étois... ah, aah, ah..

BARTHOLO.

A machiner quelque espiéglerie, sans doute? Et tu ne l'as pas vu?

L'ÉVEILLÉ.

Sûrement je l'al vu; puisqu'il m'a trouvé tout malade, à ce qu'il dit; et faut bien que ça soit vrai, car j'ai commencé à me douloir dans tous les membres, rien qu'en l'entendant parl.... Ah! ah!...

BABTHOLO, le contrefaisant.

Rien qu'en l'entendant.... Où est donc ce vaurien de la Jeunesse? Droguer ce pesit garçon sans mon ordonnance! Il y a quelque friponnerie làdessous.

# SCÈNE VII.

## BARTHOLO, L'ÉVEILLÉ, LA JEUNESSE.

(La Jeunesse arrive en vieillard avec une canne en béquille; il éternue plusieurs fois.)

L'ÉTEILLÉ, tokjours Baillant.

La Jeunesse?

BARTHOLO.

Tu éternueras dimanche.

LA JEUNESSE.

Voilà plus de cinquante.... cinquante fois..... dans un moment! (Il éternuc.) Je suis brisé.

### BARTHOLO.

Comment! je vous demande à rous deux s'il est entre quelqu'un chez Rosine, et vous ne mé dires pas que ce barbier...

L'EVEILLE, continuant de baller.

Est-ce que d'est quelqu'un donc M. Figuro?

FARTHOLD.

Je parie que le rusé s'entend avec lui.

L'É₹ÈILÈÉ, pleurant comme an sot.

Moi... je m'entends!..

LA JEUNESSE, élernuant.

Eh! mais, monsieur, y a-t-il.... y a-t-il de la justice?

BÁRTHOLO.

De la justice! C'est bon entre vous autres misérables, la justice! Je suis votre maître, moi, pour avoir toujours raison.

be stunesse, éternuant.

Mais pardi! quand une chose est vraie...:

BARTHOLO.

Quand une chose est vraie! Si je ne veux pas qu'elle soit vraie, je prétends bien qu'elle ne soit pas vraie. Il n'y auroit qu'à permettre à tous ces faquins-là d'avoir raison, vous verriez bientôt ce que deviendroit l'autorité.

LA JEUNESSE, éternuart.

J'aime autant recevoir mon congé. Un service terrible, et toujours un train d'enter.

## AT LE BALDIEL DE SEVILLE.

1 EVEILLE, picarani.

Un pareve homme de hien est traité otamne un minérable.

### BARTEDIO

Sors donc, pauvre homme de hom. 'Il les contrefail.' Et t'chi et t'cha: I un m'enerane au nez, I autre m'y bisille.

### LA SETSESSE.

Ah' monsieur, je vous jure que sans mademoiselle, il a y auroit.... il a y auroit pas moyen de rester dans la maison.

Li sort en elemannt.

### BARTEGIA.

Dans quel état ce Figuro les a mis tous! Je vois ce que c'est : le marand voudroit me payer mes cent écus sans bourse délier....

## SCÈNE VIII.

BARTHOLO, DON BAZILE: FIGARO, caché dans le cabinet, paroit de temps en temps, et les econte.

### BARTHOLO continue.

An! don Bazile, vous veniez donner à Rosine sa leçon de musique?

BARILE.

C'est ce qui presse le moins.

BARTHOLO.

J'ai passé chez vous sans vous trouver.

BAZILE.

J'étois sorti pour vos affaires. Apprenez une nouvelle assez fâcheuse.

BARTHOLO.

Pour yous?

BAZILE.

Non, pour vous. Le comte Almaviva est en cette ville.

BARTHOLO.

Parlez bas. Celui qui faisoit chercher Rosine dans tout Madrid?

BAZILE.

Il loge à la grande place, et sort tous les jours déguisé.

BARTHOLO.

Il n'en faut point douter, cela me regarde; et que faire?

BAZILE.

Si c'étoit un particulier, on viendroit à bout de l'écarter.

BARTHOLO.

Oui, en s'embusquant le soir, armé, cuirassé..
BAZILE.

Bone Deus! Se compromettre! Susciter une méchante affaire, à la bonne heure; et pendant la fermentation calomnier au dire d'experts; concedo.

BARTHOLO.

Singulier moyen de se défaire d'un homme.

BAZILE.

La calomnie, monsieur? Vous ne savez guère

ce que vous dédaignez; j'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être accablés. Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'horreurs, pas de conte absurde, qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville en s'y prenant bien; et nous avons ici des gens d'une adresse!.. D'abord un bruit léger, rasant le sol de la terre, comme l'hirondelle avant l'orage; pianissimo murmure et file et seme en courant le trait empoisonné : telle bouche le recueille, et piano, piano vous le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et rinforzando de bouche en bouche, il va le diable; puis tout à coup, ne sais comment, yous voyez calomnie se dresser, siffler, s'enffer, grandir à vue d'œil. Elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraine, éclate et tonne, et devient, grâce au ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Qui diable y résisteroit?

### BARTHOLO.

Mais, quel radotage me faites-vous donc là, Bazile? Et quel rapport ce piano crescendo peut-il avoir à ma situation?

### BAZILE.

Comment, quel rapport? Ce qu'on fait partout pour écarter son ennemi, il faut le faire ici pour empêcher le vôtre d'approcher.

### BARTHOLO.

D'approcher? Je prétends bien épouser Rosine

avant qu'elle apprenne seulement que ce comte

#### BAZILE.

En ce cas, vous n'avez pas un instant à perdre.

Et à qui tient-il, Bazile? Je vous ai chargé de tous les détails de cette affaire.

#### BAZILE.

Oui; mais xons avez lésiné sur les frais; et, dans l'harmonie du bon ordre, un mariage inégal, un jugement inique, un passe-droit évident, sont des dissonnances qu'on doit toujours préparer et sauver par l'accord parfait de l'or.

BARTHOLO, lui donnant de l'argent.

Il faut en passer par où vous voulez; mais finissons.

### BAZILE.

Cola s'appelle parler. Demain tout sera terminé: c'est à vous d'empêcher que personne aujourd'hui ne puisse instruire la pupille.

### BARTHOLO.

Fiez-vous-en à moi. Viendrez-vous ce soir, Razile?

#### BAZILE.

N'y comptez pas. Votre mariage seul m'occupera toute la journée; n'y comptez pas.

BARTHOLO, L'accompagnant.
Serviteur.

BAZILE.

Restez, docteur restez donc.

BARTHOLO.

Non pas. Je veux fermer sur vous la porte de la rue.

# SCÈNE IX.

FIGARO, soul, sortant du cabinet.

On! la bonne précaution! Ferme, ferme la porte de la rue, et moi je vais la rouvrir au comte en sortant. C'est un grand maraud que ce Bazile! heureusement il est encore plus sot. Il faut un état, une famille, un nom, un rang, de la consistance ensin, pour faire sensation dans le monde en calomniant: mais un Bazile, il médiroit qu'on ne le croiroit pas.

# SCÈNE X.

ROSINE, accourant; FIGARO.

ROSINE.

Quoi! vous êtes encore là, M. Figaro?

Très-heureusement pour vous, mademoiselle. Votre tuteur et votre maître à chanter, se croyant seuls ici, viennent de parler à cœur ouvert....

ROSINE.

Et vous les avez écoutés, M. Figaro? Mais savez-vous que c'est fort mal?

FIGARO.

D'écouter? C'est pourtant ce qu'il y a de mieux

pour bien entendre. Apprenez que votre tuteur se dispose à vous épouser demain.

ROSINE.

Ah! grands dieux!

FIGARO.

Ne craignez rien; nous lui donnerons tant d'ouvrage, qu'il n'aura pas le temps de songer à telui-là.

ROSINE.

Le voici qui revient; sortez donc par le petit escalier. Vous me faites mourir de frayeur.

(Figaro s'enfuit.)

# SCÈNE XI.

## BARTHOLO, ROSINE.

ROSIFĘ.

Vous étiez ici avec quelqu'un, monsieur?

Don Bazile que j'ai reconduit, et pour cause. Vous eussiez mieux aimé que c'eût été M. Figaro.

BOSINE.

Cela m'est fort égal, je vous assure.

BARTHOLO.

Je voudrois bien savoir ce que ce barbier avoir de si pressé à vous dire

ROSINE.

Faut-il parler sérieusement? Il m'a rendu compte de l'état de Marceline, qui même n'est pas trop bien, à ce qu'il dit.

Théâtre. Comédies. 14.

BARTHOLO.

Vous rendre compte! Je vais parier qu'il étoit chargé de vous remettre quelque lettre.

ROSINE.

Et de qui, s'il vous plaît?

BARTHOLO.

Oh! de qui? De quelqu'un que les femmes ne nomment jamais. Que sais-je, moi? Peut-être la réponse au papier de la fenêtre.

ROSINE, à part.

Il n'en a pas manqué une seule. (Haut.) Vous mériteriez bien que cela fût.

BARTHOLO regarde les mains de Rosine.

Cela est. Vous avez écrit.

ROSINE, avec embarras.

Il seroit assez plaisant que vous eussiez le projet de ma en faire convenir.

BARTHOLO, lui prenunt la main droite.

Moi! Point du tont; mais votre doigt encore taché d'encre! Hem? rusée signora!

ROSINE, à part.

Maudit homme!

BARTHOLO, lui tenant toujours la main.

Une femme se croit bien en sûreté parce qu'elle est seule.

#### ROSINE.

Ah! sans doute... La belle preuve!... Finissex donc, monsieur, vous me tordez le bras. Je me suis brûlée en chiffonnant autour de cette bougie, et l'on m'a toujours dit qu'il falloit aussitôt tremper dans l'encre; c'est ce que j'ai fait.

### BARTHOLQ.

C'est ce que vous avez fait? Voyons donc si un second témoin confirmera la déposition du premier. C'est ce cahier de papier, où je suis certain qu'il y avoit six fauilles; car je les compte tous les matins, aujourd'hui encore.

ROSINE, à part.

Oh! imbécile!...

BARTHOLO, comptant.

Trois, quatre, cinq...

ROSINE.

La sixième...

BARTHOLO.

Je vois bien qu'elle n'y est pas, la sixième.

ROSING, baissant les yeux.

La aixièma? Je l'ai employée à faire un cornet pour des bonbons que j'ai envoyés à la petite Figaro.

### BARTHOLO.

A la petite Figaro? Et la plume qui étoit toute neuve; comment est-elle devenue noire? Est-ce en écrivant l'adresse de la petite Figaro?

ROSINE, à part.

Cet homme a un instinct de jalousie... (Haut.) Elle m'a servi à retracer une fleur effacée sur la veste que je vous brode au tambour.

### BARTHOLO.

Que cela est édifiant! Pour qu'on vous crût, mon enfant, il faudroit ne pas rougir en déguisant coup sur coup la vérité; mais c'est ce que vous ne savez pas encore.

### ROSINE.

Eh! qui ne rougiroit pas, monsieur, de voir tirer des conséquences aussi malignes des choses le plus innocemment faites?

### BARTHOLO.

Certes, j'ai tort; se brûler le doigt, le tremper dans l'encre, faire des cornets aux bonbons pour la petite Figaro, et dessiner ma veste au tambour quoi de plus innocent! Mais que de mensonges entassés pour cacher un seul fait!... Je suis seule, on ne me voit point; je pourrai mentir à mon aise; mais le bout du doigt reste noir, la plume est tachée, le papier manque; on ne sauroit penser à tout. Bien certainement, signora, quand j'irai par la ville, un bon double tour me répondra de vous.

# SCÈNE XII.

## LE COMTE, BARTHOLO, ROSINE.

Le comte, en uniforme de cavalerie, ayant l'air d'être entre deux vins, et chantant : Réveillons-la, etc.

BARTHOLO.

Mars que nous veut cet homme? Un soldat! Rentrez chez vous, signora.

LE COMTE chante, réveillons-la, et s'avance vers Rosine.

Qui de vous deux, mesdames, se nomme le docteur Balordo? (A Rosine, bas.) Je suis Lindor.

BARTHOLO.

Bartholo.

ROSINE, à part.

Il parle de Lindor.

LE COMTE.

Balordo, Barque à l'eau, je m'en moque comme de ça. Il s'agit seulement de savoir laquelle des deux... (A Rosine, lui montrant un papier.) Prenez eette lettre.

#### BARTHOLO.

Laquelle! Vous voyez bien que c'est moi. Laquelle! Rentrez donc, Rosine, cet homme paroit avoir du vin.

### ROSINE.

C'est pour cela, monsieur; vous êtes seul. Une femme en impose quelquefois.

BARTHOLO

Rentrez, rentrez; je ne suis pas timide.

# SCÈNE XIII.

## LE COMTE, BARTHOLO.

### LE COMTE.

On! je vous ai reconnu d'abord à votre signalement.

BARTHOLO, au comie, qui serre la lettre.

Qu'est-ce que c'est donc que vous cachez là dans votre poche?

#### LE COMTE.

Je le cache dans ma poche pour que vous ne sachiez pas ce que c'est.

### BARTHOLO.

Mon signalement! Ces gens-là croient toujours parler à des soldats.

#### LE COMTE.

Peasez-vous que ce soit une chose si difficile à faire que votre signalement?

Air : Ici sont venus en personne.

Le chef branlant, la tête chauve,
Les yeux vérons, le regard fauve,
L'air farouche d'un Algonquin,
La taille lourde et déjetée,
L'épaule droite surmontée,
Le teint grenu d'un maroquin,
Le nez fait comme un baldaquin,
La jambe pote et circonflexe,
Le ton bourru, la voix perplexe,

### ACTE II, SCENE XIII.

Tous les appétits destructeurs, Enfin la perle des docteurs. <sup>1</sup>

BARTHOLO.

Qu'est-ce que cela veut dire? Etes-vous ici pour m'insulter? Délogez à l'instant.

LE COMTE.

Déloger! Ah! fi! que c'est mal parler! Savez-vous lire, docteur... Barbe à l'eau?

BARTHOLO.

Autre question saugrenue.

LE COMTE.

Oh! que cela ne vous fasse point de peine; car, moi qui suis pour le moins aussi docteur que vous...

BARTHOLO.

Comment cela?

LE COMTE.

Est-ceque je ne suis pas le médecin des chevaux du régiment? Voilà pourquoi l'on m'a exprès logé chez un confrère.

BARTHOLO ..

Oser comparer un maréchal....

LE COMTE.

Air : Vive le vin.

(Sans chanter.)

Non, docteur, je ne prétends pas,

Que notre art obtienne le pas Sur Hippocrate et sa brigade.

<sup>1</sup> Bartholo coupe le signalement à l'endroit qu'il lui plait.

(En chantant.)

Votre savoir, mon camarade, Est d'un succes plus général; Car s'il n'emporte point le mal, Il emporte au moins le malade.

C'est-il poli ce que je vous dis là?

BARTHOLO.

Il vous sied bien, manipuleur ignora valer ainsi le premier, le plus grand e utile des arts?

LE COMTE.

Utile tout-à-fait, pour ceux qui l'exer-

Un art'dont le soleil s'honore d'éc succès.

LE COMTE.

Et dont la terre s'empresse de couvr vues.

BARTHOLO.

On voit bien, mal appris, que vous : bitué de parler qu'à des chevaux.

LE COMTE.

Parler à des chevaux? Ah! docteur! docteur d'esprit.... N'est-il pas de note le maréchal guérit toujours ses malades parler; au lieu que le médecin parle laux siens...

BARTHOLO.

Sans les guérir, n'est-ce pas?

LE COMTE.

C'est vous qui l'avez dit.

BARTHOLO.

Qui diable envoie ici ce maudit ivrogne?

LE COMTE.

Je crois que vous lâchez des épigrammes, l'a-mour!

BARTHOLO.

Enfin, que voulez-vous? que demandez-vous? LE COMTE, feignant une grande colère.

Eh bien donc! il s'enflamme! Ce que je veux? Est-ce que vous ne le voyez pas?

# SCÈNE XIV.

ROSINE, LE COMTE, BARTHOLO.

ROSINE, accourant.

Mossieur le soldat, ne vous emportez point, de grace. (A Bartholo.) Parlez-lui doucement, monsieur: un homme qui déraisonne....

LE COMTE.

Vous avez raison; il déraisonne, lui; mais nous sommes raisonnables, nous! Moi poli, et vous jolie.... enfin suffit. La vérité, c'est que je ne veux avoir affaire qu'à vous dans la maison.

ROSINE.

Que puis-je pour votre service, monsieur le soldat?

LE COMTE.

Une petite bagatelle, mon enfant. Mais, s'il y a de l'obscurité dans mes phrases...

ROSINE.

J'en sais rai l'esprit.

LE COMTE, lui montrant la lettre.

Non, attachez-vous à la lettre, à la lettre. Il s'agit seulement.... Mais je dis en tout bien, tout honneur, que vous me donniez à coucher ce soir-

BARTHOLO.

Rien que cela?

LE COMTE.

Pas davantage. Lisez le billet doux que notre maréchal-des-logis vous écrit.

BARTHOLO.

Voyons. (Le comie cache la lettre et lui donne un autre papier.) (Bartholo lit.) « Le docteur Bartholo, « recevra, nourrira, hébergera, couchera.

LE COMTE, appuyant.

Couchera.

BARTHOLO.

« Pour une nuit seulement, le nommé Lindor, g dit l'Écolier, cavalier au régiment... »

ROSINE.

C'est lui , c'est lui-même.

BARTHOLO, vivement à Rosine.

Qu'est-ce qu'il y a?

LE COMTE.

Eh bien! ai-je tort à présent, docteur Barbaro?

BARTHOLO.

On diroit que cet homme se fait un malin plaisir de m'estropier de toutes les manières possibles; allez au diable, Barbaro! Barbe à l'eau! et dites à votre impertinent maréchal-des-logis que, depuis mon voyage à Madrid, je suis exempt de loger des gens de guerre.

LE COMTE, à part.

O ciel! fâcheux contre-temps!

BARTHOLO.

Ah! ah! notre ami, cela vous contrarie et vous dégrise un peu? Mais n'en décampez pas moins à l'instant.

ье сомте, à part.

J'ai pensé me trahir. (Haut.) Décamper! Si vous ètes exempt de gens de guerre, vous n'êtes pas exempt de politesse peut-être? Décamper! montrez-moi votre brevet d'exemption; quoique je ne sache pas lire, je verrai bientêt....

BARTHOLO.

Qu'à cela ne tienne. Il est dans ce bureau.

LE COMTE, pendant qu'il y va, dit, sans quitter sa
place.

Ah! ma belle Rosine!

ROSINE.

Quoi! Lindor, c'est vous?

LE COMTE

Recevez au moins cette lettre.

ROSINE.

Prenez garde, il a les yeux sur nous.

LE COMTE.

Tirez votre mouchoir, je la laisse ai tomber. (Il s'approche.)

BARTHOLO.

Doucement, doucement, seigneur soldat, je n'aime point qu'on regarde ma femme de si près-LE CONTE.

Elle est votre femme?

BARTHOLO.

Eh quoi donc?

LE COMTE.

Je vous ai pris pour son bisaieul paternel, maternel, sempiternel; il y a au moins trois générations entre elle et vous.

BARTHOLO lit un parchemin.

« Sur les bons et fidèles témoignages qui nous α ont été rendus... »

LE COMTE donne un coup de main sous les parches mins, qui les envoie au plancher.

Est-ce que j'ai besoin de tont ce verbiage?

BARTHOLO.

Savez-wous bien, soldat, que si j'appelle mes gens, je vous fais traiter sur-le-champ comms vous le méritez?

#### LE COMTE.

Bataille? Ah! volontiers, bataille! c'est mon métier, à moi; (montrant son pistolet de ceinture), et voici de quoi leur jeter de la poudre aux yeux. Vous n'avez peut-être jamais vu de bataille, mardame?

ROSINE.

Ni ne veux en voir.

LE COMTE.

Rien n'est pourtant aussi gai que bataille: figurez-vous (poussant le docteur) d'abord que l'ennemi est d'un côté du ravin, et les amis de l'autre. (A Rosine, en lui montrant la lettre.) Sortez le mouchoir. (Il crache à terre.) Voilà le ravin, cela s'entend.

(Rosine tire son mouchoir; le comte laisse tomber sa lettre entre elle et lui.)

BARTHOLO, se baissant.

Ah! ah!..

LE COMTE la reprend et dit :

Tenez.... moi qui allois vous apprendre ici les secrets de mon métier... Une femme bien discrète, en vérité! Ne voilà-t-il pas un billet doux qu'elle laisse tomber de sa poche?

BARTHOLO.

Donnez, donnez,

LE COMTE.

Dulciter! papa, chaçun son affaire. Si une ordonnance de rhubarbe étoit tombée de la vôtre?.

ROSINE avance la main.

Ah! je sais ce que c'est, monsieur le soldat. (Elle prend la lettre qu'elle cache dans la petite poche de son tablier.)

BARTHOLO.

Sortez-vous enfin?

Théâtre. Comédies. 14.

G

LE COMTE.

Eh bien! je sors: adieu, docteur; sans ram Un petit compliment, mon cœur: priez la de m'oublier encore quelques campagnes; l ne m'a jamais été si chère.

BARTHOLO.

Allez toujours, si j'avois ce crédit-là si mort...

LE COMTE.

Sur la mort? N'êtes-vous pas médecin?' faites tant de choses pour elle, qu'elle n'a ri vous refuser.

(Il sort.

# SCÈNE XV.

BARTHOLO, ROSINE.

BARTHOLO le regarde aller..

IL est enfin parti. (A part.) Dissimulons.

Convenez pourtant, monsieur, qu'il est gai, ce jeune soldat! A travers son ivresse, on qu'il ne manque ni d'esprit, ni d'une certains cation.

BARTHOLO.

Heureux, m'amour, d'avoir pu nous en yer! Mais n'es-tu pas un pen curiense de lire moi le papier qu'il t'a remis?

ROSINE.

Quel papier?

BARTHOLO.

Celui qu'il a feint de ramasser pour te le faire accepter.

ROSINE.

Bon! c'est la lettre de mon cousin l'officier, qui étoit tombée de ma poche.

BARTHOLO.

J'ai idée, moi, qu'il l'a tirée de la sienne.

ROSINE.

Je l'ai très bien reconnue.

BARTHOLO.

Qu'est-ce qu'il coûte d'y regarder ?

ROSINE.

Je ne sais pas seulement ce que j'en ai fait.

BARTHOLO, montrant la pochette? Tul'as mise là.

ROSINE.

Ah! ah! par distraction.

BARTHOLO.

Ah! sûrement. Tu vas voir que ce sera quelque folie.

BOSINE, à part.

Si je ne le mets pas en colère, il n'y aura pas moyen de refuser.

BARTHOLO.

Donne donc, mon cœur.

ROSINE.

Mais quelle idée avez-vous en insistant, monsieur? est-ce encore quelque méssance?

BARTHOLO.

Mais vous, quelle raison avez-vous de ne pas montrer?

ROSINE.

Je vous répète, monsieur, que ce papier n' autre que la lettre de mon cousin, que vous m vez rendue hier toute décachetée; et puisqu'il est question, je vous dirai tout net, que cette berté me déplait excessivement.

BARTHOLO.

Je ne vous entends pas.

ROSINE

Vais-je examiner les papiers qui vous arriven Pourquoi vous donnez-vous les airs de toucher ceux qui me sont adressés? Si c'est jalousie, e. m'insulte; s'il s'agit de l'abus d'une autorité ust pée, j'en suis plus révoltée encore.

BARTHOLO.

Comment, révoltée! Vous ne m'avez jam: parlé ainsi.

ROSINE.

Si je me suis modérée jusqu'à ce jour, ce n'éte pas pour vous donner le droit de m'offenser i punément.

BARTHOLO.

De quelle offense me parlez-vous?

ROSINE.

C'est qu'il est inoui qu'on se permette d'ouv les lettres de quelqu'un. BARTHOLO.

De sa femme?

ROSINE.

Je ne la suis pas encore. Mais pourquoi lui donneroit-on la préférence d'une indignité qu'on ne fait à personne?

BARTHOLO.

Vous voulez me faire prendre le change et détourner mon attention du billet, qui, sans doute, est une missive de quelque amant: mais je le verrai, je vous assure.

ROSINE.

Vous ne le verrez pas. Si vous m'appiochez, je m'enfuis de cette maison, et je demande retraite au premier venu.

BARTHOLO.

Qui ne vous recevra point.

ROSINE.

C'est ce qu'il faudra voir.

BARTHOLO.

Nous ne sommes pas ici en France, où l'on lonne toujours raison aux femmes : mais pour vous en ôter la fantaisie, je vais fermer la porte.

ROSINE, pendant qu'il y va.

Ah! ciel! que faire?.... Mettons vite à la place la lettre de mon cousin, et donnons-lui beau jeu à la prendre. (Elle fait l'échange et met la lettre du cousin dans la pochette, de façon qu'elle sort un peu.)

BARTHOLO, revenant.

Ah! j'espère maintenant la voir.

ROSINE.

De quel droit, s'il vous plaît?

BARTHOLO.

Du droit le plus universellement reconnu, ce lui du plus fort.

ROSINE.

On me tuera plutôt que de l'obtenir de moi. BARTHOLO, frappant du pied.

Madame! madame!...

ROSINE tombe sur un fauteuil et seint de se trouve

Ah! quelle indignité!...

BARTHOLO.

Donnez cette lettre, ou craignez ma colère.

ROSINE, renversée...

Malheureuse Rosine!

BARTHOLO.

Qu'avez-vous donc?

ROSINE.

Quel'avenir affreux!

BARTHOLO.

Rosine!

ROSINE.

J'étouffe de fureur.

BARTHOLO.

Elle se trouve mal.

ROSINE.

Je m'affoiblis, je meurs.

BARTHOLO lui tâte le pouls, et dit à part :

Dieux! la lettre! Lisons-la sans qu'elle en soit instruite. (Il continue à lul l'âter le pouls, et prend la lettre, qu'il tâche de lire en se tournant un peu.)

ROSINE, toujours renversée.

Infortunée! ah!

BARTHOLO lui quitte le bras, et dit à part :

Quelle rage a-t-on d'apprendre ce qu'on craint toujours de savoir!

ROSINE.

Ah! pauvre Rosine!

BARTHOLQ

L'usage des odeurs.... produit ces affections spassodiques.

(Il lit par derrière te fauteuil en lui tâtant le pouts: Rosine se relève un peu, le regarde finement, fait un geste de tête et se remet sans parler.)

BARTHOLO, à part.

O ciel! c'est la lettre de son cousin. Maudite inquiétude! Comment l'apaiser maintenant? Qu'elle ignore au moins que je l'ai lue! (Il fait semblant de la soutenir et remet la lettre dans la pochette.')

ROSINE soupire.

Ah!..

BARTHOLO.

Eh bien! ce n'est rien, mon enfant; un petit mouvement de vapeurs, voilà tout; car ton pouls n'a seulement pas varié.

(Il va prendre un flacon sur la console.')

BOSINE, à part.

Il a remis la lettre : fort bien.

BARTHOLO.

Ma chère Rosine, un peu de cette eau spizz-itueuse.

ROSINE.

Je ne veux rien de vous : laissez-moi.

BARTHOLO.

Je conviens que j'ai montré trop de vivacité sus r ce billet.

BOSINE.

Il s'agit bien de billet! C'est votre façon de demander les choses qui est révoltante.

BARTHOLO, à qenoux.

Pardon: j'ai bientôt senti tous mes torts; et t me vois à tes pieds prêt à les réparer.

ROSINE.

Oui, pardon! lorsque vous croyez que cettellettre ne vient pas de mon cousin.

BARTHOLO.

Qu'elle soit d'un autre ou de lui, je ne veux aucun éclaircissement.

ROSINE, lui présentant la lettre.

Vous voyez qu'avec de bonnes façons on obtient tout de moi. Lisez-la.

BARTHOLO.

Cet honnête procédé dissiperoit mes soupçons, si j'étois assez malheureux pour en conserver.

ROSINE.

Lisez-la donc, mónsieur.

BARTHOLO se retire.

A Dieu ne plaise que je te fasse une pareille injure!

ROSINE.

Vous me contrariez de la refuser.

BARTHOLO.

Reçois en réparation cette marque de ma parfaite confiance. Je vais voir la pauvre Marceline, que ce Figaro a, je ne sais pourquoi, saignée du pied; n'y viens-tu pas aussi?

ROSINE.

J'y monterai dans un moment.

BARTHOLO.

Puisque la paix est faite, mignonne, donnemoi ta main. Si tu pouvois m'aimer, ah! comme tu serois heureuse!

ROSINE, baissant les yeux.

Si vous pouviez me plaire, ah! comme je vous amerois!

BARTHOLO.

Je te plairai, je te plairai; quand je te dis que je te plairai.

(Il sort.)

## SCÈNE XVI.

ROSINE, le regardant aller.

An! Lindor! il dit qu'il me plaira!... Lisons cette lettre, qui a manqué de me causer tant de chagrin. (Elle lit et s'écrie:) Ah!... j'ai lu trop

tard; il me recommande de tenir une querelle verte avec mon tuteur; j'en avois une si bor je l'ai laissé échapper. En recevant la lettre, senti que je rougissois jusqu'aux yeux. Oh! I tuteur a raison. Je suis bien loin d'avoir cet m du monde qui, me dit-il souvent, assure le m tien des fémmes en toute occasion. Mais un hon injuste parviendroit à faire une rusée de l'ir cence même.

PIN DU SECOPD ACTE,

# ACTE TROISIÈME.

## SCÈNE I.

BARTHOLO, seul et désolé.

Quelle humeur! quelle humeur! Elle paroissoit apaisée... là, qu'on me dise qui diable lui a fourré dans la tête de ne plus vouloir prendre leçon de don Bazile? Elle sait qu'il se mêle de mon mariage... (On heurte à la porte.) Faites tout au monde pour plaire aux femmes; si vous omettez un seul petit point... jedis un seul... (On heurte une seconde fois.) Voyons qui c'est.

# SCÈNE II.

BARTHOLO, LE COMTE en bachelier.

LE COMTE.

Que la paix et la joie habitent toujours céans!

BARTHOLO, brusquement.

Jamais souhait ne vint plus à propos. Que voulez-vous?

LE COMTE.

Monsieur, je suis Alonzo, bachelier, liceneié...

BARTEGLO.

Je n'ai pas besoin de précepteur.

#### LE COMTE.

.... Elève de don Bazile, organiste du grand couvent, qui a l'honneur de montrer la musique à madame votre...

#### BARTHOLO.

Bazile l'organiste! qui a l'honneur! je le sais ; au fait.

## LE COMTE, à part.

Quel homme! (Haut.) Un mal subit qui le force

#### BARTHOLO.

Garder le lit! Bazile! il a bien fait d'envoyex ; je vais le voir à l'instant.

### LE COMTE, à part.

Oh diable! (Haut.) Quand je dis le lit, mozesieur, c'est... la chambre que j'entends.

## BARTHOLO.

Ne fut-il qu'incommodé, marchez devant, = 4 vous suis.

#### LE COMTE, embarrassé.

Monsieur, j'étois chargé... Personne ne peut-

#### BARTHOLO, à part.

C'est quelque fripon. (Haut.) En non! mo sieur le mystérieux, parlez sans vous troubler, sieur pouvez.

### LE COMTE, à part.

Maudit vieillard! (Haut.) Don Bazile m'av it chargé de vous apprendre...

#### BARTHOLO.

Farlez haur, je suis sourd d'une oreille.

LE COMTE, élevant la voix.

Ah! volontiers. Que le comte Almaviva, qui restoit à la grande place...

BARTHOLO, effrayé.

Parlez bas, parlez bas.

LE COMTE, plus haut.

.... En est délogé ce matin. Comme c'est par noi qu'il a su que le comte Almaviva...

BARTHOLO.

Bas; parlez bas, je vous prie.

LE COMTE, du même ton:

.... Etoit en cette ville, et que j'ai découvert que la signora Rosine lui a écrit...

BARTHOLO.

Lui a écrit? Mon cher ami, parlez plus bas, je vous en conjure. Tenez, asseyons-nous, et jasons d'amitié. Vous avez découvert, dites-vous, que Rosine...

LE COMTE, fièrement.

Assurément. Bazile, inquiet pour vous de cette correspondance, m'avoit prié de vous montrer sa lettre; mais la manière dont vous prenez les cho-

#### BARTHOLO.

Ah mon dieu! je les prends bien : mais ne vous est-il pas possible de parler plus bas?

LE COMTE.

Yous êtes sourd d'une oreille, avez-vous dit.

EMETHOLD.

Farane, parane, somen Aimzo, si wa WEZ TYDUVE ZONIENE ME CHI . MINIS (SE SING ME entoure d'intrigents. de prieges..... et pui tournur . voire ûge., voire nic... Parden. En inen: avez-wors in letter !!

LI COMPE.

A de Lonne heure sur ce um . momanu M CIRCLE OR OR DE STOR MIN CONSTRA.

LARTEGIA

Eli qui voulez sons ! taus mes valets deuts Rosine enfermor de fareur. Le dis entré chez mai. Je vais encorre m assures ...

(Il na parnir doncement la parte de Rosi

LE COMIZ. a part.

Je me suis enferré de dépit ... Garder la présent, il fandra m'enfair : autant vandroi pas venu.... La lui montrer.... Si je puis ca nir Rosine, la montrer est un coup de mait

BARTHOLO revient sur la pointe du pie Elle est assise auprès de sa fenètre. tourné à la porte, occupée à relire une la son cousin l'officier, que j'avois décach Voyons donc la sienne.

LE COMTE lui remet la lettre de Rosin La voici. (A part.) C'est ma lettre qu'el BARTHOLO LL.

« Depuis que vous m'avez appris votre " votre état, » Ah! la perfide! c'est bies main.

LE COMTE effrayé.

Parlex done has à votre tour.

BARTHOLO.

Quelle obligation, mon cher:...

LE COMTE.

Quand tout sera fini, si vous croyez m'en devoir, vous serez le maître. D'après un travail que fait actuellement don Bazile avec un homme de loi...

BARTHOLO.

Avec un homme de loi, pour mon mariage?

LE COMTE.

Vous aurois-je arrêté sans cela? Il m'a chargé devous dire que tout peut être prêt pour demain. Alors si elle résiste...

BARTHOLO.

Elle résistera.

Voilà l'instant où je puis vous servir : nous lui montrerous sa lettre, et, s'il le faut, (plus mystérieumment) j'irai jusqu'à lui dire que je la tiens d'une femme à qui le comte l'a sacrifiée; vous sentes que le trouble, la honte, le dépit, peuvent la porter sur-le-champ...

BARTHOLO, riant.

De la calomnie! mon cher ami, je vois bien maintenant que vous venez de la part de Bazile-Mais pour que ceci n'eût pas l'air concerté, ne seroit-il pas bon qu'elle vous connût d'avance?.

LE COMTE réprime un grand mouvement de joint C'étoit assez l'avis de don Bazile : mais comment faire? il est tard.... au peu de temps q

#### BARTHOLO.

Je dirai que vous venez en sa place. Ne lui donnerez-vous pas bien une leçon?

#### LE COM'TE.

Il n'y a rien que je ne fasse pour vous plaire mais prenez garde que toutes ces histoires demaîtres supposés sont de vieilles finesses, demoyens de comédie : si elle va se douter?..

### BARTHOLO.

Présenté par moi? Quelle apparence! Vous avez plus l'air d'un amant déguisé, que d'un am sofficieux.

#### LE COMTE.

Oui? Vous croyez donc que mon air peut aides à la tromperie?

### BARTHOLO.

Je le donne au plus fin à deviner. Elle est ce soir d'une humeur horrible: mais, quand elle me feroit que vous voir... Son clavecin est dans ce cabinct. Amusez-vous, en l'attendant: je vais faise l'impossible pour l'amener.

#### LE COMTE.

Gardez-vous bien de lui parler de la lettre.

#### BARTHOLO.

Avant l'instant décisif? Elle perdsoit tout serie effet. Il ne faut pas me dire deux fois les choses = il ne faut pas me les dire deux fois. (Il s'en va.)

## SCÈNE III.

## LE COMTE, seul.

Mr voila sauvé. Ouf! que ce diable d'homme est rude à manier! Figaro le connoît bien. Je me voyois mentir; cela me donnoit un air plat et gauche; et il a des yeux!.. Ma foi, sans l'inspiration subite de la lettre, il faut l'avouer, j'étois éconduit comme un sot. O ciel! on dispute làdedans. Si elle alloit s'obstiner à ne pas venir! Écoutons.... Elle refuse de sortir de chez elle, et j'ai perdu le fruit de ma ruse. (Il retourne écouter.) La voici; ne nous montrons pas d'abord. (Il entre dans le cabinet.)

## SCÈNE IV.

## LE COMTE, ROSINE, BARTHOLO.

ROSINE, avec une colère simulée.

Tour ce que vous direz est inutile, monsieur, j'ai pris mon parti; je ne veux plus entendre parler de musique.

#### BARTHOLO.

Écoute donc, mon enfant; c'est le seigneur Alonzo, l'élève et l'ami de don Bazile, choisi par lui pour être un de nos témoins. La musique to calmera, je t'assure.

#### ROSINE.

Oh! pour cela, vous pouvez vous en détacher: si je chante ce soir!... Où donc est-il ce maître que

vous craignez de renvoyer? je vais, en deux m ots, lui donner son compte et celui de Bazile. (Elle aperçoit son amant: elle fait un cri.) Ah!.,

BARTHOLO.

Qu'avez-vous?

ROSINE, les deux mains sur son cœur, avec un grand trouble.

Ah! mon dieu, monsieur.... Ah! mon dieu, monsieur...

BARTHOLO.

Elle se trouve encore mal! seigneur Alonzo.

ROSINE.

Non, je ne me trouve pas mal... mais c'est qu'en me tournant... Ah!..

LE COMTE.

Le pied vous a tourné, madame?

ROSINE.

Ah! oui, le pied m'a tourné. Je me suis fait u 🗪 mal horrible.

LE COMTE.

Je m'en suis bien aperçu.

ROSINE, regardant le comte.

Le coup m'a porté au cœur.

BARTHOLO.

Un siège, un siège. Et pas un fauteuil ici?

(Il va le chercher.).

LE COMTE.

Ah! Rosine!

ROSINE.

Quelle imprudence!

LE COMTE:

J'ai mille choses essentielles à yous dire.

ROSINE.

Il ne nous quittera pas.

LE COMTE.

Figaro va venir nous aider.

BARTHOLO apporte un fauteuil.

Tiens, mignonne, assieds-toi. Il n'y a pas d'ap-Parence, bachelier, qu'elle prenne de leçon ce soir, ce sera pour un autre jour. Adieu.

ROSINE, au comte.

Non, attendez; ma douleur est un peu apaisée. (A Bartholo.) Je sens que j'ai eu tort avec vous, monsieur: je veux vous imiter, en réparant sur-le-champ...

#### BARTHOLO.

Oh! le bon petit naturel de semme! Mais après une pareille émotion, mon enfant, je ne souffrirai pas que tu fasses le moindre effort. Adieu, adieu, bachelier...

ROSINE, au comte.

Un moment, de grâce! (A Bartholo.) Je croirai, monsieur, que vous n'aimez pas à m'obliger, si vous m'empêchez de vous prouver mes regrets, en prenant ma leçon.

LE COMTE, à part, à Bartholo.

le la contrariez pas, si vous m'en croyez.

BARTHOLO.

Voilà qui est fini, mon amoureuse. Je suis si

80 LE BARBIER DE SÉVILLE. loin de chercher à te déplaire, que je veux là tout le temps que tu vas étudier.

ROSINE.

Non, monsieur : je sais que la musique 1 attrait pour vous...

BARTHOLO.

Je t'assure que ce soir elle m'enchantera ROSINE, au comte, à parl.

Je suis au supplice.

LE COMTE, prenant un papier de masique pupitre.

Est-oe là ce que vous voulez chanter, ma ROSINE.

Oui; c'est un morceau très agréable de caution inutile.

BARTHOLO.

Toujours la précaution inutile?

LE COMTE.

C'est ce qu'il y a de plus nouveau aujou C'est une image du printemps d'un genre as Si madame veut l'essayer...

ROSINE, regardant le comte-

Avec grand plaisir : un tableau du pri me ravit; c'est la jeunesse de la nature. An de l'hiver, il semble que le cœur acquière : baut degré de sensibilité : comme un escl fermé depuis long-temps, goûte, avec ] plaisir, le charme de la liberté qui vient être offerte. BARTHOLO, bas, au comte. Toujours des idées romanesques en tête.

LE COMTE, bas. Et sentez-vous l'application?

BARTHOLO.

Parbleu! (Il va s'asseoir dans le fauteuil qu'a occupé Rosine.)

ROSINE chante.

Quand dans la plaine,
 L'amour ramène
 Le printemps,
 Si chéri des amants;
 Tout reprend l'être,
 Son feu pénètre
 Dans les fleurs,
 Et dans les jeunes cœurs.

l'Cette ariette, dans le goût espagnol, fut chantée le premier jour à Paris, malgré les huées, les rumeurs et le train usités au parterre en ces jours de crise et de combat. La timidité de l'actrice l'a depuis empêchée d'oser la redire, et les jeunes rigoristes du théâtre l'ont fort louée de cette réticence. Mais si la dignité de la comédie françoise y a gagné quelque chose, il faut convenir que le Burbier de Séville y a beaucoup perdu. C'est pourquoi sur les théâtres où quelque peu de musique ne tirera pas tant à conséquence, nous invitons tous directeurs à la restituer, tous acteurs à la chanter, tous spectateurs à l'écouter, et tous critiques à nous la pardonner, en faveur du genre de la pièce, et du plaisir que leur fera le motesse.

# 82 LE BARBIER DE SÉVII

On voit les troupesux Sortir des hameaux; Dans tous les coteaux Les cris des agneaux Retentissent; Ils bondissent; Tout fermente; Tout augmente; Les brebis paissent Les fleurs qui naissent; Les chiens fidèles Veillent sur elles; Mais Lindor enflammé, Ne songe guère Qu'au bonheur d'être aimé De sa bergère.

Même air.

Loin de sa mère,
Cette bergère
Va chantant,
Où son amant l'attend.
Par cette ruse
L'amour l'abuse;
Mais chanter,
Sauve-t-il du danger?
Les doux chalumeaux,
Les chants des oiseaux,
Ses charmes naissants,
Ses quinze ou seize ans,
Tout l'excite;
Tout l'agite;

La pauvrette
S'inquiète;
De sa retraite,
Lindor la guette;
Elle s'avance;
Lindor s'élance;
Il vient de l'embrasser;
Elle, bien aise,
Feint de se courroucer,
Pour qu'on l'apaise.

Petite reprise.

Les soupirs, Les soins, les promesses, Les vives tendresses, Les plaisirs, Le fin badinage, Sont mis en usage; Et bientôt la bergère Ne sent plus de colèrei Si quelque jaloux Trouble un bien si doux. Nos amants d'accord Ont un soin extrême... ..... De voiler leur transport; Mais quand on s'aime, La gêne ejoute encor Au plaisir même.

En l'écoutant, Bartholo s'est assoupi. Le comte, pendont la petite reprise, se hasarde à prendre une main qu'il couvre de baisers. L'émotion ratentit le phant de Rosina, l'affoibili et finit même par lui

couper la voix au milieu de la cadence, au mol extreme. L'orchestre suit le mouvement de la charteuse, affoiblit son jeu et se tait avec elle. L'absence du bruit qui avoit endormi Bartholo, le réveille. Le comte se relève, Rosine et l'orchestre reprennent subitement la suite de l'air. Si la petite reprise se répète, le même jeu recommence, etc.)

#### LE COMTE.

En vérité, c'est un morceau charmant, et madame l'exécute avec une intelligence...

ROSINE.

Vous me flattez, seigneur; la gloire est toute entière au maître.

BARTHOLO, baillant.

Moi, je crois que j'ai un peu dormi pendant le morceau charmant. J'ai mes malades. Je vas, je viens, je toupille, et sitôt que je m'assieds, mes pauvres jambes....

(Il se lève et pousse le fauteuil.)

ROSINE, bas, au comte. Figaro ne vient point.

LE COMTE

Filons le temps.

BARTHOLO.

Mais, bachelier, je l'ai déjà dit à ce vieux Bazile: est-ce qu'il n'y auroit pas moyen de lui faire étudier des choses plus gaies, que toutes ces grandes aria, qui vont en haut, en bas, en roulant, hi, ho, a, a, a, a, et qui me semblent autant d'enterrements? là, de ces petits airs qu'on chantoit dans

na jeunesse, et que chacun retenoit facilement? Ven savois autrefois... Par, exemple...

(P ndant la ritournelle, il cherche, en se grattant latte, es chante en faisant claquer ses pouces et danunt des genoux comme les vicillards.)

> Veux-tu, ma Rosinette, Faire emplette Du roi des maris?...

> > (Au comte, en riant.)

Il y a Fanchonnette dans la chanson; mais j y ai substitué Rosinette pour la lui rendre plus agréable et la faire cadrer aux circonstances, Ah! ah! ah! Ah! Fort bien! pas vrai?

LE COMTE, riant.

Ah! ah! Oui, tout au mieux.

# SCÈNE V.

FIGARO, dans le fond; ROSINE, BARTHOLO; LE COMTE.

BARTHOLO chante.

VEUX-TU, ma Rosinette,
Faire emplette
Du roi des maris?
Je ne suis point Tircis;
Mais la nuit, dans l'ombre,
Je vaux encor mon prix;
Et quand il fait sombre,
Les plus beaux chats sont gris.
75/44re, Cemédies: 14.

(Il répète la reprise en dansant. Figuro, derrière la le simile ses monoments.)

Je ne suis point Tircis.

86

(Apercavant Figure.) Ah! entrez, monsieur 1e barbier; avancez, vous êtes charmant!

FIGARO, saluant.

Monsieur, il est vrai que ma mère me l'a dit autrefois; mais je suis un peu déformé depuis ce temps-là. (A part, au comte.) Bravo! monseigneux-

(Pendant toute cette scène, le comte fait ce qu' à le peut pour parler à Rosine; mais l'œil inquiet et vig à lant du tuteur l'en empêche toujours, ce qui forme a signe muet de tous les acteurs, étranger au débat d' docteur et de Figaro.)

#### BARTHOLO.

Venez-vous purger encore, saigner, drogner mettre sur le grabat toute ma maison?

#### FIGARO.

Monsieur, il n'est pas tous les jours îête; maissans compter les soins quotidiens, monsieur à personne que, lorsqu'ils en ont besoin, mon zèle n'a tend pas qu'on lui commande...

#### BARTHOLO.

Votre zèle n'attend pas! Que direz-vous, montesieur le zélé, à ce malheureux qui baille et do tout éveillé? et à l'autre qui, depuis trois heures, éternue à se faire sauter le grane et jaillir la cervelle! que leur direz-vous?

FIGARO.

Ce que je leur dirai?

BARTHOLO.

Oui.

#### FIGARO.

Je leur dirai... Eh! parbleu! je dirai à celui qui éternue, Dieu vous bénisse; et va te coucher à celui qui bâille. Ce n'est pas cela, monsieur, qui grossira le mémoire.

#### BARTHOLO.

Vraiment, non; mais c'est la saignée et les médicaments qui le grossiroient, si je voulois y entendre. Est-ce par zèle aussi que vous avez empaqueté les yeux de ma mule, et votre cataplasme lui rendra-t-il la vue?

#### FIGARO

S'il ne lui rend pas la vue, ce n'est pas cela nou Plus qui l'empêchera d'y voir,

#### BARTHOLO.

Que je le trouve sur le mémoire!.. On n'est pas de cette extravagance-là!

#### FIGARO.

Ma foi, monsieur, les hommes n'ayant guère à choisir qu'entre la sottise et la folie, où je ne vois pas de profit, je veux au moins du plaisir; et vive la joie! Qui sait si le monde durera encore trois semaines?

#### BARTHOLO.

Vous feriez bien mieux, monsieur le raisonneur, de me payer mes cent écus et les intérêts sans lanterner; je vous en avertis-

FIGARO.

Doutez-vous de ma probité, monsieur? Vos cent écus! j'aimerois mieux vous les devoir toute ma vie, que de les nier un seul instant.

BARTHOLO.

Et dites-moi un peu, comment la petite Figaro a trouvé les bonbons que vous lui avez portés?

FIGARO.

Quels bonbons? que voulez-vous dire?

BARTHOLO.

Oui, ces bonbons, dans ce cornet fait avec cette feuille de papier à lettre, ce matin.

FIGARO.

Diable emporte si....

ROSINE, l'interrompant.

Avez-vous eu soin au moins de les lui donn⁴ de ma part, M. Figaro? Je vous l'avois reco⊅ mandé.

FIGARO.

Ah! ah! les bonbons de ce matin? Que je sæ bête, moi! j'avois perdu tout cela de vue.... Ob excellents, madame, admirables.

BARTHOLO.

Excellents! admirables! Oui, sans doute, mon sieur le barbier, revenez sur vos pas. Vous faites là un joli métier, monsieur!

FIGARO.

Qu'est-ce qu'il a donc, monsieur?

BARTHOLO.

Et qui vous fera une belle réputation, mon-

FIGARO.

Je la soutiendrai, monsieur.

BARTHOLO.

Dites que vous la supporterez, monsieur.

FIGARO.

Comme il vous plaira, monsieur.

BARTHOLO.

Vous le prenez bien haut, monsieur! Sachez Que quand je dispute avec un fat, je ne lui cède jamais.

FIGARO, lui tournant le dos.

Nous différons en cela, monsieur; moi, je lui cède toujours.

BARTHOLO.

Hein? qu'est-ce qu'il dit donc, bachelier?

FIGARO.

C'est que vous croyez avoir affaire à quelque barbier de village, et qui ne sait manier que le rasoir? Apprenez, monsieur, que j'ai travaillé de la plume à Madrid, et que sans les envieux...

BARTHOLO.

Eh! que n'y restiez-vous, sans venir ici changer de profession?

FIGARO.

On fait comme on peut; mettez-vous à ma

## ge LE BARBIER DE SEVIELE

LABTEGLA

Me mettre à vetre place! Ah! pechleu! je diro de belles sottises!

FIGARO.

Monsieur, vous ne commencer pas trop mal; je m'en rapporte à votre confrère qui est là révasant...

LE CONTE, resenant à lui.

Je... je ne suis pas le confrère de monsieur.

FIGARO.

Non? Vous voyant ici à consulter, j'ai pensé que vous poursuiviez le même objet.

BARTHOLO, en colère.

Enfin, quel sujet vous amène? Y a-t-il quelque lettre à remettre encore ce soir à madame? Parles faut-il que je me retire?

FIGARO.

Comme vous rudoyez le pauvre monde! Eb parbleu! monsieur, je viens vous raser, voilà tou! n'est-ce pas aujourd'hui votre jour?

BARTHOLO.

Vous reviendrez tantôt.

FIGARO.

Ah! oui, revenir! toute la garnison prend me decine demain matin; j'en ai obtenu l'entrepripar mes protections. Jugez donc comme j'ai d temps à perdre! Monsieur passe-t-il chez lui?

BARTHOLO.

Non, monsieur ne passe point chez lui. E mais... qui empêche qu'on ne me rase ici?

ROSINE, avec dédain.

Vous êtes honnête! Et pourquoi pas dans mon ppartement?

#### BARTHOLO.

In te fâches? Pardon, mon enfant, tu vas achever de prendre ta leçon; c'est pour ne pas perdre un instant le plaisir de t'entendre.

FIGARO, bas, au comte.

On ne le tirera pas d'ici! (Haut.) Allons, l'Éveillé? la Jeunesse? le bassin, de l'eau, tout ce qu'il faut à monsieur.

## BARTHOLO.

Sans doute, appelez-les! Fatigués, harassés, moulus de votre façon, n'a-t-il pas fallu les faire coucher?

#### FIGARO.

Eh bien! j'irai tout chercher: n'est-ce pas dans votre chambre? (Bas, au comte.) Je vais l'attirer dehors.

PARTHOLO détache son trousseau de clefs et dit par. réflexion :

Non, non, j'y vais moi-même. (Bas, au comte en s'en allant.) Ayez les yeux sur eux, je vous prie.

# SCÈNE VI.

FIGARO, LE COMTE, ROSINE.

FIGARO.

An! que nous l'avons manqué belle! il allo me donner le trousseau. La clef de la jalousie n' est-elle pas?

ROSINE.

C'est la plus neuve de toutes.

## SCÈNE VII.

BARTHOLO, FIGARO, LE COMTE, ROSINE

BARTHOLO, revenant, à part.

Bos! je ne sais ce que je fais de laisser ici c maudit barbier. (A Figaro.) Tenez. (Il lui donne l trousseau.) Dans mon cabinet, sous mon bureau mais ne touchez à rien.

#### FIGARO.

La peste! il y feroit bon, méfiant comme vou êtes! (A part, en s'en allant.) Voyez comme le cie protège l'innocence!

# SCÈNE VIII.

BARTHOLO, LE COMTE, ROSINE.

BARTHOLO, bas, au comte.

C'est le drôle qui a porté la lettre au comte-LE COMTE, bas.

Il m'a l'air d'un fripon.

BARTHOLO.

Il ne m'attrapera plus.

LE COMTE.

Je crois qu'à cet égard le plus fort est fait.

BARTHOLO.

Tout considéré, j'ai pensé qu'il étoit plus prudent de l'envoyer dans ma chambre, que de le laisser avec elle.

LE COMTE.

Ils n'auroient pas dit un mot que je n'eusse été en tiers.

ROSINE.

Il est bien poli, messieurs, de parler bas sans case. Et ma leçon?
(lei l'on entend un bruit, comme de la vaisselle renversée.)

BARTHOLO, criant.

Qu'est-ce que j'entends donc? Le cruel barbier aura tout laissé tomber par l'escalier, et les plus belles pièces de mon nécessaire!... (It court dehors.)

# SCÈNE IX.

LE COMTE, ROSINE.

LE COMTE.

Paorirons du moment que l'intelligence de Figaro nous ménage. Accordez-moi ce soir, je vous en conjure, madame, un moment d'entretien indispensable pour vous soustraire à l'esclavage ou vous allez tomber.

ROSINE.

Ah! Lindor!

LE COMTE

Je puis monter à votre jalousie; et quan lettre que j'ai reçue de vous ce matin, je me vu forcé....

# SCÈNE X.

ROSINE, BARTHOLO, FIGARO, L COMTE.

BARTHOLO.

Jz ne m'étois pas trompé; tout est brisé, fra cassé.

FIGARO.

Voyez le grand malheur pour tant de train! On ne voit goutte sur l'escalier. (Il montre la clef au comte.) Moi, en montant, j'ai accroché une clef...

BARTHOLO.

On prend garde à ce qu'on fait. Accrocher une clef! l'habile homme!

FIGARO.

Ma foi, monsieur, cherchez-en un plus subtil.

## SCÈNE XI.

ROSINE, BARTHOLO, FIGARO, LE COMTE, DON BAZILE.

COSINE, effrayée, à part.

Dom Bazile!...

LE COMTE, à part.

Juste ciel!

FIGARO, à part.

C'est le diable!

BARTHOLO va au-devant de lui.

Ah! Bazile, mon ami, soyez le bien rétabli. Votre accident n'a donc point eu de suite? En vérité, le seigneur Alonzo m'avoit fort effrayé sun votre état; demandez-lui, je partois pour vous aller voir, et s'il ne m'avoit point retenu...

BAZILE, étonné.

Le seigneur Alonzo?...

FIGARO, frappant du pied.

Eh quoi! toujours des acrocs? Deux heures pour une méchante barbe... Chienne de pratique!

BAZILE, regerdant tout le monde.

Me farez-wous bien le plaisir de me dire, messieurs?...

. FIGARO.

Vous lui parlerez quand je serai parti.

BAZILE.

Mais encore faudroit-il...

TE COMIET

Il faudroit vous taire, Bazile. Croyez-vo prendre à monsieur quelque chose qu'il igno lui ai reconté que vous m'avies chargé de donner une leçon de musique à votre place.

BAZILE, plus étonné.

La leçon de musique!... Alonzo!...

ROSINE, à part, à Bazile.

Eh! taisez-vous.

BARILE. Elle aussi!

LE COMPE, bas, à Bartholo.

Dites-lui donc tout bas que nous en somm CONTENUS.

BARTHOLO, à Bazile, à part.

N'allez pas nons démentir, Bazile, en disan qu'il n'est pas votre élève; vous gâteriez tout. BARILE. Ah!ah!

BARTHOLO, hant.

En vérité, Bazile, on n'a pas plus de talent que votre élève.

BARILE, stupéfait.

Que mon élève!... (Bes.) Je venois pour vous dire que le comte est déménagé.

BARTHOLO, bas.

Je le sais, taisez-vous.

BABILE, bas.

Qui vous l'a dit?

BARTHOLO, bas.

Lui, apparemment.

LE COMTE, bas.

Moi sans doute : écoutez seulement.

ROSINE, bas, à Bazile.

Est-il si difficile de vous taire?

FIGARO, bas, à Bazile.

Hum! grand escogriffe! ll est sourd!

BAZILE, à part.

Qui diable est-ce donc qu'on trompe ici? tout le monde est dans le secret.

BARTHOLO, haut.

Eh bien! Bazile, votre homme de loi?

FIGARO.

Vous avez toute la soirée pour parler de l'homme de loi.

BARTHOLO, à Bazile.

Un mot : dites-moi seulement si vous êtes content de l'homme de loi?

BAZILE, effaré.

De l'homme de loi?

LE COMTE, souriant.

Vous ne l'avez pas vu, l'homme de lui?

BAZILE, impatienté.

Eh! non, je ne l'ai pas vu, l'homme de loi.

LE COMTE, à Bartholo, à part.

Voulez-vous donc qu'il s'explique ici devant elle? Renvoyez-le.

Theâtre. Comédies. 14.

BARTHOLD. bis, at comis.

Vous avez raison. A Buzile.) This quit vous a done pris-si subitetiment?

SETTLE. CE-COMP.

Je ne vous entends pas.

LE COUTE les met, à part, une beurie des la mai

Oui : monsteur vous dentinals et que vous vous ser foire ici , clius l'état d'Indiquaittes en vous des l'

FI GASO.

A est pale comme un mart!

FLEITE.

Ah je comprenda...

DE CHIEF.

After work counter, more eller Bride: vous n'être pas bien, et vous aous faites moutir de frayeur. After wurs counter.

PERKEL

Il a la physionomie toute eniversite. Alles vous concher.

BARTEGES.

D honneur, il sent la fêvre d'une lieue. Alles vous couches.

105192

Poutquoi done bres-rous sorti? On dit que cela er gagno. Allez rous concher.

# A 2 1 LE , ha dernier étodisentent.

Que j'aille me coucher?

TOUS LES ACTEURS ENSEMBLE.

Eh! sans doute.

BAZILE, les regardant lous.

En effet, messieurs, je crois que je ne ferai pas mal de me retiner; je sens que je ne suis pas ici dans mon assiette ordinaire.

BARTHOLO.

A demain, toujours : si vous êtes mieux.

LE COMTE.

Bazile, je serai chez vous de très bonne heure.

Groyez-moi, tenez-vous bien chaudement dans

ROSINE.

Bonsoir, M. Bazile.

BAZILE, à part.

Diable emporte si j'y comprends rien; et sans cette hourse....

TOUS.

Bonsoir, Bazile, bonsoir.

BAZILE, en s'en allant.

Ehrbien! bonsoir donc, bonsoir.

( Its l'accompagnent tous en riant.)

# SCÈNE XII.

ROSINE, BARTHOLO, LE COMTE, FIGA 140.

BARTHOLO, d'un ton important.
CET homme-là n'est pas bien du tout,

ROSINE

Il a les yeux égarés.

LE COMTE,

Le grand air l'aura saisi.

FIGARO.

Avez-vous vu comme il parloit tout seul? Ce que c'est que de nous! (A Bartholo.) Ah! çà, vo zz décidez-vous, cette fois? (Il lui pousse un fauteze il très loin du comte, et lui présente le linge.)

LE COMTE.

Avant de finir, madame, je dois vous dire u mot essentiel au progrès de l'art que j'ai l'honneu de vous enseigner. (Il s'approche, et lui parle bas d'oreille.)

BARTHOLO, à Figaro.

Eh mais! il semble que vous le fassiez exprès de vous approcher, et de vous mettre devant mos pour m'empêcher de voir...

LE COMTE, bas, à Rosine.

Nous avons la clef de la jalousie, et nous serons ici à minuit.

PIGANO passe le linge au cou de Bartholo. Quoi voir? Si c'étoit une leçon da danse, on vous passeroit d'y regarder; mais du chant!.. Ahi!

BARTHOLO.

Qu'est-ce que c'est?

FIGARO.

Je ne sais ce qui m'est entré dans l'œil.

(Il rapproche sa tétc.)

BARTHOLO.

Ne frottez donc pas,

FIGARO,

C'est le gauche. Voudriez-vous me faire le plassir d'y soussier un peu fort?

PARTHOLO prend la tête de Figaro, regarde par-dessus, le pousse violemment, et va derrière les amants écouter leur conversation.

LE COMTE, bas, à Rosine.

Et quant à votre lettre, je me suis trouvé tantôt dans un tel embarras pour rester ici...

FIGARO, de loin, pour avertir.

Hem!.. hem!..

LE COMTE.

Désolé de voir encore mon déguisement inutile..,

BARTHOLO, passant entre deux.

Votre déguisement inutile!

ROSINE, effrayée,

Ah!..

BARTHOLO.

Fort bien, madame, ne vous gênez pas. Com-

ment! sous mes yeux même, en ma présence, m'ose outrager de la sorte!

LE COMTL.

Qu'avez-vous donc, seigneur?

BARTHOLO.

Perfide Alonzo!

LE COMTE.

Seigneur Bartholo, si vous avez souvent des lubies comme celle dont le hasard me rend témoin, je ne suis plus étonné de l'éloignement que mademoiselle a pour devenir votre femme.

ROSINE.

Sa femme! Moi! passer mes jours auprès d'un vieux jaloux, qui, pour tout bonheur, offre à ma jeunesse un esclavage abominable!

BARTHOLO.

Ah! qu'est-ce que j'entends!

ROSINE.

Oui, je le dis tout haut; je donnerai mon cœur et ma main à celui qui pourra m'arracher de cette borrible prison, où ma personne et mon bien sont retenus contre toute justice.

(Rosine sort.)

## SCÈNE XIII.

BARTHOLO, FIGARO, LE COMTE.

BARTHOLO.

L'a colère me suffoque.

LE COMTE.

En effet, seigneur, il est difficile qu'une jeune femme...

FIGARO.

Oui, une jeune semme et un grand âge; voilà ce qui trouble la tête d'un vieillard.

BARTHOLO.

Comment! lorsque je les prends sur le fait! Maudit barbier! il me prend des envies...

FIGARO.

Je me retire , il est fou.

LE COMTE.

Et moi aussi; d'honneur il est fou.

FIGARO.

Il est fou, il est fou...

(Ils sortent.)

## SCÈNE XIV.

BARTHOLO, seul, les poursuit.

Jz suis fou! Infames suborneurs! Emissaires du diable, dont vous faites ici l'office, et qui puisse vous emporter tous!... Je suis fou!... Je les ai vus tomme je vois ce pupitre... et me soutenir effron-

tément!... Ah! il n'y a que Bazile qui p pliquer ceci. Oui, envoyons-le cherc quelqu'un.... Ah! j'oublie que je n'ai p Un voisin, le premier venu, n'importe, quoi perdre l'esprit! Il y a de quoi pa prit!

FIR DU TROISIÈME ACTE.

(Pendant l'entr'acte, le théâtre s'obscurcit : on enter bruit d'orage, et l'orchestre joue celui qui est ş dans le recueil de la Musique du Barbier.)

# ACTE QUATRIÈME.

## SCÈNE I.

(Le théatre est obscur.)

BARTHOLO; DON BAZILE, une lanterne de papier à la main.

BARTHOLO.

COMMENT, Bazile, vous ne le connoissez pas? Ce que vous dites est-il possible?

#### BAZILE.

Vous m'interrogeriez cent fois que je vous ferois toujours la même réponse. S'il vous a remis la lettre de Rosine, c'est sans doute un des émissaires ducomte: mais, à la magnificence du présent qu'il m'a fait, il se pourroit que ce fût le comte luimême.

#### BARTHOLO.

Quelle apparence? Mais, à propos de ce présent, ch! pourquoi l'avez-vous reçu?

#### BAZILE.

Vous aviez l'air d'accord; je n'y entendois rien; et, dans les cas difficiles à juger, une bourse d'or me paroît toujours un argument sans réplique. Et puis, comme dit le proverbe, ce qui est bon à prendre...

## 106 LE BARBIER DE SEVILLE

PARTHOLG.

J'entends, est bon...

BAZILE.

A garder.

BARTEOLO, surpris.

Ah!ah!

BASILL

Oui, j'ai arrangé comme cala plusieurs pet proverbes avec des variations : mais, allons au fait, à quoi vous arrêtez-vous?

BARTHOLO.

En ma place, Bazile, ne feries-vaus pas les des niers efforts pour la posséder?

DARILE.

Ma foi nour, docteur. En toute expèce de hiens, posséder est peu de chose; o'est jouir qui rend heureux : mon avis est, qu'épouser une femme dont on n'est point aimé, c'est s'exposer...

BARTHOLO.

Vous craindriez les accidents?

BAZILE.

Bh! eh! monsieur... on en voit heaucoup cette année. Je ne ferois point violence à son cœur.

BARTHOLO.

Votre valet, Bazile. Il vaut mienx qu'elle pleure de m'avoir, que moi je meure de ne l'avoir pas.

BAZILE.

Il y va de la vie? Epousez, docteur, épouses.

BARTHOLO.

Aussi ferai-je, et cette nuit même-

BAZILE.

Adieu donc. — Souvenez-vous, en parlant à la pupille, de les rendre tous plus noirs que l'enfer.

BARTHOLO.

Vous avez raison.

BAZILE.

La calomnie, docteur, la calomnie. Il faut toujours en venir là.

BARTHOLO.

Voici la lettre de Rosine que cet Alonzo m'a renise, et il m'a montré, sans le vouleir, l'usage que j'en dois faire auprès d'olle.

BAZILE.

Adieu : nous serons tous ici à quatre heures,

BARTHOLO.

Peutquoi pes plus tôt?

BWZJZ/E.

Impossible; le numire est retenu.

BARTHOLO.

Pour un mariage?

TASTER.

Oui, chez le barbier Figaro; c'est sa nièce quill

BARTHOLO.

Sa nièce? il n'en a pas.

BAZIL**E.**.

Weila ce qu'ils ont dit au notaire.

#### 108 LE BARBIER DE SEVILLE.

BARTHOLO.

Ce drôle est du complot; que diable!

Est-ce que vous penseriez?...

BARTHOLO.

Ma foi, ces gens-là sont si alertes! Tenez, 2001 ami, je ne suis pas tranquille. Retournez chez le notaire: qu'il vienne ici sur-le-champ avec vous.

BAZILE.

Il pleut, il fait un temps du diable; mais rien ne m'arrête pour vous servir. Que faites-vous donc?

#### BARTHOLO.

Je vous reconduis; n'ont-ils pas fait estropier tout mon monde par ce Figaro! Je suis seul ici. BAZILE.

J'ai ma lanterne.

#### BARTHOLO.

Tenez, Bazile, voila mon passe-partout, je vous attends, je veille; et vienne qui voudra, hors le notaire et vous, personne n'entrere de la nuit.

#### BAZILE.

Avec ces précautions, vous êtes sur de vous fait.

## SCÈNE II.

ROSINE, seule, sortant de sa chambre.

Iz me sembloit avoir entendu parler. Il est minuit sonné; Lindor ne vient point. Ce mauvais temps même étoit propre à le favoriser. Sûr de ne rencontrer personne.... Ah! Lindor, si vous m'aviez trompée!... Quel bruit entends-je?... dieux! L'est mon tuteur. Rentrons.

## SCÈNE III.

ROSINE, BARTHOLO.

BARTHOLO, tenant de la lumière.

An! Rosine, puisque vous n'êtes pas encore rentrée dans votre appartement....

ROSINE. Je vais me retirer..

BARTHOLO.

Par le temps affreux qu'il fait, vous ne reposetet pas, et j'ai des choses très pressées à vous dire.

Que me voulez-vous, monsieur? n'est-ce donc pas assez d'être tourmentée le jour?

BARTHOLO.

Rosine, écoutez-moi.

ROSINE.

Demain, je vous entendrai.

10

Tene.: Des ess ivec ne

Ш.

le!

; 2016 2166->

#16-X

estre; ieul i...

tout.

Titer

## ALO LE BARBIER DE SEVILLE

BARTHOLO.

Un moment, de grâce.

ROSINE, à part.

S'il alloit venir!

BARTHOLO, lui montraat sa lettee.

Connoissez-vous cette lettre?

ROSINE, la reconnoissant.

Ah! grands dieux!...

BARTHOLO.

Mon intention, Rosine, n'est point de vo sir faire de reproches : à votre âge on peut s'égare 3; mais je suis votre ami, écoutez-moi.

ROSINE.

Je n'en puis plus.

BARTHOLO.

Cette lettre que vous avez écrite au comt

ROSINE, étonnée.

Au comte Almaviva!

BARTHOLO.

Voyez quel homme affreux est ce comte! Aussitôt qu'il l'a reçue, il en a fait trophée; je la tiens d'une femme à qui il l'a sacrifiée.

ROSITT.

Le comte Almaviva!...

BARTHOLO.

Vous avez peine à vous persuader cette horreur. L'inexpérience, Rosine, rend votre sexe confiant et crédule; mais apprenez dans quel piège on vous attiroit. Cette femme m'a fait donner avis de tout, \*Pparemment pour écarter une rivale aussi dangereuse que vous. J'en frémis! le plus abominable complot, entre Almaviva, Figuro et cet Alonzo, élève supposé de Bazile, qui porte un autre nom, et n'est que le vil agent du comte, alloit vous entraîner dans un abime dont rien n'eût pu vous tirer.

ROSINE, accablée.

Quelle horreur!.... quoi! Lindor!.... quoi! ce

BARTHOLO, à part.

Ah! c'est Lindor.

ROSINE.

C'est pour le comte Almaviva... C'est peur un ataire...

BARTHOLO.

Voilà ce qu'on m'a dit, en me remettant votre

ROSINE, outrée.

Ah! quelle indignité!... Il en sera puni. Monleur, vous avez désiré de m'épouser?

BARTHOLO.

Ju connois la vivacité de mes sentiments.

ROSINE.

S'il peut vous en rester encore, je suis à vous.

Eh bien! le notaire viendra cette nuit même...

Ce n'est pas tout; ô ciel! suis-je assen humiliée! Apprenez que dans peu le perfide ose entrer per tis LE BARBIER DE SEVILLE. cette jalousie, dont ils ont eu l'art de vous dérober la clef.

BARTHOLO, regardant au trousseau.

Ah! les scélérats! Mon enfant, je ne te quitte plus.

ROSINE, avec effroi.

Ah! monsieur, et s'ils sont armés?

BARTHOLO.

Tu as raison: je perdrois ma vengeance. Mon te chez Marceline: enferme-toi chez elle à double tour. Je vais chercher main-forte et l'attendre all-près de la maison. Arrêté comme voleur, nous all-rons le plaisir d'en être à la fois vengés et déli-vrés; et compte que mon amour te dédommager and sinz, au désespoir.

Oubliez seulement mon erreur. (A part.) Ale ! je m'en punis assez.

BARTHOLO, s'en allant.

Allons nous embusquer. A la fin, je la tiens.

(Il sort.)

## SCÈNE IV.

ROSINE, seule.

Son amour me dédommagera!... Malheureuse (Elle tire son mouchoir et s'abandonne aux larmes.)
Que faire?... Il va venir. Je veux rester et feinde avec lui, pour le contempler un moment dans toute sa noirceur. La bassesse de son procédé ser mon préservatif... Ah! j'en ai grand besoin. F

gure noble! air doux! une voix si tendre!... et ce n'est que le vil agent d'un corrupteur! Ah! malheureuse! malheureuse!..... Ciel! on ouvre la jalousie. (Elle se sauve.)

## SCÈNE V.

LE COMTE, FIGARO, enveloppé d'un manteau, paroît à la fenêtre.

FIGARO parle en dehors.

Quelqu'un s'enfuit; entrerai-je?

LE COMTE, en dehors.

Un homme?

FIGARO.

Non.

LE COMTE.

C'est Rosine, que ta figure atroce aura mise en fuite.

FIGARO saute dans la chambre.

Ma foi, je le crois... Nous voici enfin arrivés, malgré la pluie, la foudre et les éclairs.

LE COMTE, enveloppé d'un long manteau.

Donne-moi la main. (Il saute à son tour.) A nous la victoire.

FIGARO jette son manteau.

Nous sommes tout percés. Charmant temps pour aller en bonne fortune! Monseigneur, comment trouvez-vous cette nuit?

LE COMTE.

Superbe pour un amant.

#### 114 LE BARBIER DE SEVILLE

#### PIGARO.

Oui; mais pour un confident?.... Et si quelqu'un alloit nous surprendre ici?

#### LE COMTE.

N'es-tu pas avec moi? J'ai bien une autre isquiétude; c'est de la déterminer à quitter sur-lechamp le maisen du tuteur.

#### FIGARO.

Vous avez pour vous trois passions toutes puissantes sur le beau sexe; l'amour, la haine et la erainte.

#### LE COMPE regarde dans l'obscurité.

Comment lui annoncer hrusquement que le notaire l'attend chez toi pour nous unir? Elle trouvera mon projet bien hardi. Elle va me nommer audacieux.

#### FIGARO.

Si elle vous nomme audacieux, vous l'appellerez cruelle. Les femmes aiment beaucoup qu'on les appelle cruelles. Au surplus, si son amour est tel que vons le désirez, vous lui direx qui vous êtes; elle ne doutera plus de vos sentiments.

## SCÈNE VI.

LE COMTE, ROSINE, FIGARO.

Figaro allume toutes les bougies qui sont sur la table.

LE COMTE.

LA voici... Ma belle Rosine!...

BOSINE, d'un ton très compesé.

Je commençois, monsieur, à oraindre que vous ne viussiez pas.

LE COMTE.

. Charmante inquiétude!.... Mademoiselle, il ne meconvient point d'abuser des circonstances pour vous proposer de partager le sort d'un infortuné; mais quelqu'asile que vous choisissiez, je jure mon honneur....

ROSINE.

Monsieur, si le don de ma main n'avoit pas dû suivre à l'instant celui de mon cœur, vous ne seriez pas ici. Que la nécessité justifie à vos yeux ce que cette entrevue a d'irrégulier.

LE COMTE.

Yous, Rosine, la compagne d'un malheureux! sans fortune, sans neissance!....

ROSINE.

La naissance, la fortune! Laissons là les jeux du hasard, et si vous m'assurez que vos intentions sont pures...

LE COMTE, à ses pieds.

Ah! Rosine, je vous adore.

#### 116 LE BARBIER DE SÉVILLE.

BOSIBE, indignée.

'Arrêtez, malheureux!'... vous osez profaner!...
tu m'adores!... Va! tu n'es plus dangereux pour
moi; j'attendois ce mot pour te détester. Mais,
avant de t'abandonner au remords qui t'attend,
(en pleurant) apprends que je t'aimois, apprends
que je faisois mon bonheur de partager ton mauvais sort. Misérable Lindor! j'allois tout quitte
pour te suivre. Mais le lâche abus que tu as fait de
mes bontés, et l'indignité de cet affreux comte
Almaviva, à qui tu me vendois, ont fait rentet
dans mes mains ce témoignage de ma foiblesse.
Connois-tu cette lettre?

LE COMTE vivement.

Que votre tuteur vous a remise?

ROSIBE, fièrement.

Oui, je lui en ai l'obligation.

LE CONTE.

Dieux, que je suis heureux! Il la tient de mos.

Dans mon embarras, hier, je m'en suis servi pous arracher sa confiance; et je n'ai pu trouver l'instant de vous en informer. Ah! Rosine, il est dors vrai que vous m'aimez véritablement!

FIGARO.

Monseigneur, vous cherchiez une femme que vous aimat pour vous-même...

ROSINE.

Monseigneur! Que dit-il?

117.

LE COMPE, jetant son large manteau, paroît en habit

magnifique.

O la plus aimée des femmes! il n'est plus temps de vous abuser: l'heureux homme que veus voyez à vos pieds n'est point Lindor; je suis le comte Almaviva, qui meurt d'amour, et vous cherche en vain depuis six mois.

ROSIBE tombe dans les bras du comte.

Ah!

LE COMTE, effrayé.

Figaro?

FIGARO.

Point d'inquiétude, monseigneur; la douce motion de la joie n'a jamais de suites fâcheuses; la voilà, la voilà qui reprend ses sens; morbleu l qu'elle est belle!

ROSINE.

Ah! Lindor!... Ah! monsieur, que je suis coupable! j'allois me donner cette nuit même à montateur.

LE COMTE.

. Vous, Rosine?

ROSINE.

Ne voyez que ma punition. J'aurois passé ma vie à vous détester. Ah! Lindor, le plus affreux supplice n'est-il pas de hair, quand on sent qu'on est faite pour aimer?

FIGARO regarde à la fenêtre.

Monseigneur, le retour est fermé; l'échelle est enlevée.

#### 118 LE BARBIER DE SEVILLE.

LE CONTL

Enlevée!

105171, treablis.

Oui, c'est moi... c'est le doctour. Voils le frant de ma crédulité. Il m'a trompée. J'ai tout avent tout trahi : il sait que vous êtes ici, et va vonis avec main-forte.

FIGARO regarde encure.

Monseigneur, on ouvre la porte de la rue.

nossuz, courant dans les bras du courte avec frayen.

Ah! Lindor...

LE COMTE, avec fermeté.

Hosine, vous m'aimez! Je ne orains personne » et vous seres ma femme. J'aurai done le plaisir de punir à mon gré l'odioux vieillard!...

ROSINE.

Non, non, grace pour lui, cher Lindor! Moncour est si plein, que la vengeance me pout y tronver place.

## SCÈNE VII.

LE NOTAIRE, DON BAZILE, LE COMTE, ROSINE, FIGARO,

FIGARO.

Mossercheun, c'est notre notaire.

LE COMTE.

Et l'ami Basile avec lui!

BABILE.

Ah! qu'est-ce que j'aperçois?

#### ACTE IV, SCENE VII.

119

FIGARO!

Eh! par quel hasard, notre ami?..

BAZILE.

Par quel accident, messieurs?..

LE BOTAIRE.

Sont-ce là les futurs conjoints?

LE COMTE.

Oui, monsieur. Vous deviez unir la signora Rosine et moi cette nuit chez le barbier Figaro; mais nous avons préféré cette maison, pour des raisons que vous saurez. Avez-vous notre contrat?

#### LE NOTAIRE.

J'ai donc l'honneur de parler à son excellence

FIGARO.

Précisément.

BAZILZ, à part.

Si c'est pour cela qu'il m'a donné.le spesse-pertout...

#### LE NOTAIRE.

C'est que j'ai deux contrats de mariage, monseigneur; ne confondons point : voici le vôtre; et c'est ici selui du seigneur Bartholo avec la signora.... Rosine aussi. Les demoiselles apparemment sent deux sours qui portent le même nam.

BE COMTE.

Signons toujours. Don Banile youden bien nous servir de second témoin.

(lis signent.)

## 120 LE BARBIER DE SÉVIELE.

BASILE.

Mais, votre excellence.... je ne comp pas....

LE COMTE.

Mon maître Bazile, un rien vous embar et tout vous étonne.

BAZILE.

Monseigneur... mais si le docteur...

LE COMTE, lui jetant une bourse.

Vous faites l'enfant. Signez donc vite.

BAZILE, étonné.

Ah! ah!.,

FIGARO.

Où donc est la difficulté de signer?

BAZILE, pescat la bourse.

Il n'y en a plus; mais c'est que moi, quas donné ma parole une fois, il faut des motif grand poids... (Il signe.)

## SCÈNE VIII.

BARTHOLO, UN ALCADE, DES ALGUAZIL VALETS uvec des flambeaux, LE NOTAIRE BAZILE, LE COMTE, ROSINE, FIGA

BARTHOLO woit le comte baiser la main de R et Figaro qui embrasse grotesquement don l il crie en prenant le notaire à la gorge.

Rosine avec ces fripons! arrêtez tout le m
J'en tiens un au collet.

LE BOTAIRE.

· Cest votre notaire.

RAZILE.

C'est votre notaire. Vous moquez-vous?

BARTHOLO.

Ah! don Bazile, eh comment êtes-vous ici?

BAZILE

Mais plutôt vous, comment n'y êtes-vous pas?
L'ALCADE, montrant Figaro.

Un moment; je connois celui-ci. Que viens-tu fine en cette maison, à des heures indues?

PIGARO

Heure indue? Monsieur voit bien qu'il est aussi près du matin que du soir. D'ailleurs, je suis de la compagnie de son excellence monseigneur le comte Almaviya.

BARTHOLO.

Almaviva!

L'ALCADE.

Ce ne sont donc pas des voleurs?

BARTHOLO.

Laissons cela.... Partout ailleurs, monsieur le comte, je suis le serviteur de votre excellence; muis vous sentez que la supériorité du rang est ici sans force. Ayez, s'il vous plait, la bonté de vous retirer.

LE COMTE.

## 124 LE BARBIER DE SEVILLE.

FIGARO.

Que la quittance de mes cent écus : ne perdons pas la tête.

BARTHOLO, irrité.

Ils étoient tous contre moi ; je me suis fourré là tête dans un guêpier!

AZILE.

Quel guépier? ne pouvant avoir la femme, calculez, docteur, que l'argent vous reste; et oui, vous reste.

#### BARTHOLO.

Eh! laissez-moi donc en repos, Bazile; vous ne songez qu'à l'argent. Je me soueie bien de l'argent, moi. A la bonne heure, je le garde; mais croyezvous que ce soit le motif qui me détermine? (Il signe.)

FIGARO, riant.

Ah! ah! monseigneur; ils sont de la même famille.

#### LE NOTAIRE.

Mais, messieurs, je n'y comprends plus rien. Est-ce qu'elles ne sont pas deux demoiselles qui portent le même nom?

FIGARO.

Non . monsieur, elles ne sont qu'une

BARTHOLO, se désolant.

Et moi qui leur ai enlevé l'échelle, pour que le mariage fut plus sûr! Ah! je me suis perdu faute de soins,

HUE

## ACTE IV, SCENE VIII.

125

FIGARO.

e de sens. Mais soyons vrais, docteur: la jeunesse et l'amour sont d'accord pour r un vieillard, tout ce qu'il fait pour l'empeut bien s'appeler, à bon droit, la Précau-tile.

FIN DU BARBIER DE SÉVILLE.

The second secon

# LA FOLLE JOURNEE,

OU

# LE MARIAGE DE FIGARO,

COMEDIE,

PAR BEAUMARCHAIS,

Représentée, pour la première fois, le 27 avril 1784

Carried 1

En faveur du bedinage, Faites grâce à la raison. Vaud. de la pièce,

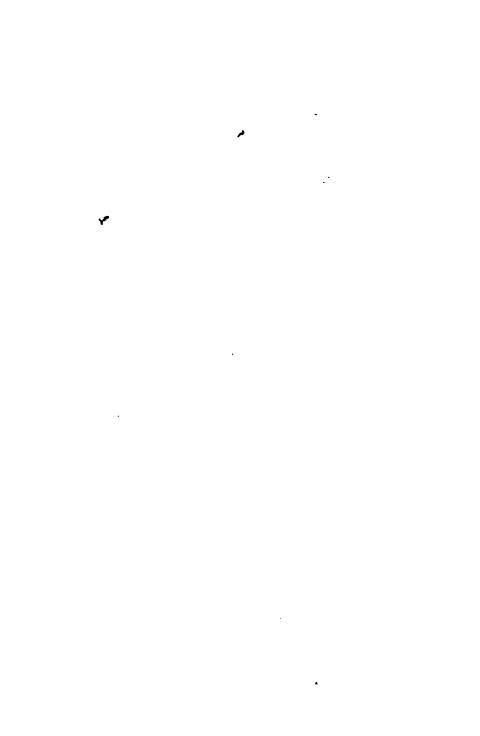

### CARACTÈRES ET HABILLEMENTS

#### DE LA PIÈCE.

LE COMTE ALMAVIVA doit être joué très noblement, mais avec grâce et liberté. La corruption du cœur ne doit rien ôter au bon ton de ses manières. Dans les mœurs de ce temps-là les grands traitoient en badinant toute entreprise sur les femmes. Carôle est d'autant plus pénible à bien rendre que le personnage est toujours sacrifié: mais joué par un comédien excellent (M. Molé), il a fait ressortir tous les rôles, et assuré le succès de la pièce.

Son vêtement du premier et second actes est un habit de chasse avec des bottines à mi-jambe, de l'ancien costume espagnol. Du troisième acte jusqu'à la fin, un habit superbe de ce costume.

La comtesse, agitée de deux sentiments contraires, ne doit montrer qu'une sensibilité réprimée, ou une colère très modérée; rien surtout qui dégrade aux yeux du spectateur son caractère aimable et vertueux. Ce rôle, un des plus difficiles de la pièce, a fait infiniment d'honneur au grand talent de mademoiselle Saint-Vel cadette.

Son vêtement du premier, second et quatrième actes, est une lévite commode, et nul ornement sur la tête: elle est chez elle et censée incommodée. Au cinquième acte, elle a l'habillement et la haute coiffure de Suzanne.

FIGARO. L'on ne peut trop recemmander à l'acteur qui jouera ce rôle, de bien se pénétrer de son esprit, comme l'a fait M. Dazincourt. S'il y voyoit autre chose que de la raison assaisonnée de gatté et de saillies, surtout s'il y mettòit la moindre charge, il aviliroit un rôle que le premier comique du théâtre, M. Préville, a jugé devoir honorer le talent de tout comédien qui sauroit en saisir se muances multipliées, et qui pourroit a'élevar à ses entière conception.

Son vétement comme dans le Barbier de Sérille-SUZARRE. Jeune personne adroite, spinistaile et rieuse, mais non de cette gaîté presqu'affrentée de nos soubrettes corruptrioss.

Son vêtement des quatre premiers actes, est un juste blanc à basquines, très élégant, la jupe de même, avec une toque, appelée depuis par nomarchandes, à la Sazanne. Duns la fête des quirtième acte, le comte lui pose sur la tête une toque, à long voile, à hautes plumes, et à rubans blance. Elle porte au cinquième acte la lévite de sa maintresse, et nul ornement sur la tête.

MARCHIME est une femme d'esprit, née un posvive, mais dont les fautes et l'expérience ont réformé le caractère. Si l'actrice qu'i le joue s'élève avec une fierté bien placée, à la hauteur très morale qui suit la reconnoissance du troisième acte, elle ajoutera beaucoup à l'intérêt de l'ouvrage.

Son vêtement est celui des duègnes espagnoles, d'une couleur modeste, un bonnet noir sur la tête. Astrosso no dest montrer qu'une demi-ivresse, qui se dissipe par degrés; de sorte qu'une cinquième acte on n'en aperçoive presque plus.

Son vêtement est celui d'un paysan cepagnol, où les manches pendent par derrière; un chapeau et des souliers blancs.

FANGRETTE est une enfant de douce ans, très naive. Son petit habit est un juste brun avec des ganses et des beutons d'argent, la jupe de couleur transhante, et une toque noire à plumes sur la tête. Il sera celui des autres paysannes de la acce.

Guinusiu. Co rôle ne peut être joué, cemme il l'a été, que par une jeune et très jolie femme; son n'avons point à nes théâtres de très jeune heune asses fermé pour en bien sentir les finesses. Timide à l'excès devant la comtesse, ailleum melarmant polisson; un désir inquiet et vague set le fond de son caractère. Il s'élance à la pabeté, mais sans projet, sans connoissances, et teut entjer à chaque évènement; enfin il est ce que toute mère, au fond du cœur, voudsoit peut-tere que fêt son fils, quoiqu'elle dût beaucoup en soufirir.

Son siche vétement au premier et second actes, est celui d'un page de cour espagnol, blanc et brodé d'argune; le léger manteau bleu sur l'épaule, et un chapeau chargé de plumes. Au quatrième acte, il a le corset, la jupe et la toque des jettanse paysannes qui l'amènent. Au cinquième acte, un habit uniforme d'officier, une cocarde une épée.

BARTHOLO. Le caractère et l'habit comme da le Barbier de Séville; il n'est ici qu'un rôle secon daire.

Baid ois on doit avoir cette bonne et franchessurance des bêtes, qui n'ont plus leur timidité.

Son bégaiement n'est qu'une grâce de plus, qui doit être à peine sentie, et l'acteur se tromperois lourdement et joueroit à contre-sens, s'il y cherchoit le plaisant de son rôle. Il est tout entier dans l'opposition de la gravité de son état au ridicule du caractère; et moins l'acteur le chargera, plus il montrera de vrai talent.

Son habit est une robe de juge espagnol, moinsample que celle de nos procureurs, presque une soutane; une grosse perruque, une gonille, ou rabat espagnol au col, et une longue baguette blanche à la main.

Double-Main. Vêtu comme le juge, mais la baguette blanche plus courte.

L'HUISSIER OU ALGUAZIL. Habit, manteau, épée de Crispin, mais portée à son côté sans ceinture de cuir. Point de bottines, une chaussure noire, une perruque blanche naissante et longue à mille boucles, une courte baguette blanche.

GRIPE-SOLEIL. Habit de paysan, les manches

pendantes, veste de couleur tranchée, chapéau blanc.

Use seuse sengène. Son vêtement comme celui de Fanchette.

Pédaille. En veste, gilet, ceinture, fouet et bottes de poste, une rescille sur la tête, chapeau de courrier.

Prisonmages muers, les uns en habits de juges, d'utres en habits de paysans, les autres en habits de livrée.

#### Placement des acteurs.

Four faciliter les jeux du théâtre, on a eu l'attention d'écrire au commencement de chaque seus le nom des personnages dans l'ordre où le spectateur les voit. S'ils font quelque mouvement grave dans la scène, il est désigné par un nouvel ordre de noms, écrit en note à l'instant qu'il arive. Il est important de conserver les bonnes positions théâtrales; le relâchement dans la tradition donnée par les premiers acteurs, en produit bientôt un total dans le jeu des pièces, qui finit par assimiler les troupes négligentes aux plus foibles comédiens de société.

Theatre. Comédies. 14.

E 23

Pere. Beile

## PERSONNAGES.

LE CONTE ALNAVIVA, grand corrégidor d'A lousie.

LA CONTESSE, sa femme.

► I cano, valet-de-chambre du comte et conc du éhâteau.

STRAUSE, première camariste de la comtess fiancée de Figaro.

MARCELINE, femme de charge.

Auronio, jardinier du château, oncle de Suzi et père de Fanchette.

FARCRETTE, fille d'Antonio.

CREAUSIF, premier page du comte.

BARROLO, médecin de Séville.

BARILE, maître de claveein de la comtesse.
Dou Gusman Brid'oison, lieutement du :
Doublemain, greffier, secrétaire de don Gus
Un Russier Audiencier.
Garre - Soleie, jeune pastoureau.
Une jeune Berokar.
Péralier, piqueur du comte.

Personnages muets.

Troupe de valets. Troupe de paysannes. Troupe de paysans.

La scène est au château d'Aguas Frescas, i lieues de Séville.

## LA FOLLE JOURNEE,

OU

# LEMARIAGE DE FIGARO, COMÉDIE.

## ACTE PREMIER.

Le théâtre représente une chambre à demi démeublée, un grand fauteuil de malade est au milieu. Figaro, avec une toise, mesure le plancher. Suzanne attache à sa tête, devant une glace, le petit bouquet de fleur d'orange, appelé chapeau de la mariée.

## SCÈNE I.

FIGARO, SUZANNE.

FIGARO.

DIX-BEUF pieds sur vingt-six.

Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau : le trouves-tu mieux ainsi?

## LE MARIAGE DE FIGA 136

PIGARO, lui prenant les mai

Sans comparaison, ma charmante. joli bouquet virginal, élevé sur la tête fille, est doux, le matin des noces, à reux d'un époux!...

SUZANNE, se retirant.

Que mesures-tu donc là, mon fils?

FIGARO.

Je regarde, ma petite Suzanne, si ce que monseigneur nous donne, aura bon

SUZANNE.

Dans cette chambre?

PIGARO.

Il nous la cède,

SUZÁNNE.

Et moi, je n'en veux point. FIGARO.

Pourquoi?

SUZANNE.

Je n'en veux point.

Mais encore?

PIGARO.

SUZANNE. Elle me déplaît.

FIGARO.

On dit une raison.

STEANNE.

Si jo n'en veux pas dire?

#### FIGARO.

Oh! quand elles sont sûres de nous!

-Prouver que j'ai raison, seroit accorder que je puis avoir tort. Es-tu mon serviteur, ou non? FIGARO.

Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode, et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté; zeste, en deux pas, tu es chez elle Monseigneur veut-il quelque chose? il n'a qu'à tinter du sien; crac, en trois sauts me voilà rendu.

SUZANNE.

Fort bien: mais, quand il aura tinté le matin, pour te donner quelque bonne et longue commission; zeste, en deux pas il est à ma porte, et crac, en trois sauts....

FIGARO.

Qu'entendez-vous par ces paroles?

Il faudroit m'écouter tranquillement.

FIGARO.

Eh! qu'est-ce qu'il y a, bon dieu?

ll y a, mon ami, que, las de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme; c'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement

#### 136 LE MARIAGE DE FIGARO.

ur anims pus. Et c'est se que le limal Buile, les nête agent de ses plinies, et mas noble mitré chanter, me répete chaque juur en me dessai leçan.

FIGARO.

Bazile : 6 mon mignon : si junzis volte de loi vert , appliquée sur une échine, a diment <sup>re</sup> dessé la moelle épinière à qualqu'un....

STEATIE.

Tu croyois, bon garçon, que cette det T<sup>ion</sup> me donne, étoit pour les beaux yeux de to

FIGARO.

J'avois assez fait pour l'espérer.

STIASSE.

Que les gens d'esprit sont bêtes!

On le dit.

STZAFFE.

Mais c'est qu'on ne veut pas le croire.

FIGARO.

On a tort.

SUZARBE.

Apprends qu'il la destine à obtenir de moi, crètement, certain quart-d'henre, seul à seu qu'un ancien droit du seigneur... Tu sais s'il ét

FIGARO.

Je le sais tellement, que, si monsieur le comt

en se merient, n'ent pas aboli ce dreit honteux, jamais je ne t'eusse épousée dans ses domaines.

SUSABBE.

Eh bien! s'il l'a détruit, il s'en repent; et e'est\_ de ta fiancée qu'il veut le racheter, en secret, aujourd'hui.

FIGARO, se frottant la tôte.

Ma tête s'amollit de surprise; et mon front fertilisé...

SUZABBE.

Ne le frotte donc pas.

FIGARO.

Quel danger?

STEABBE, riant.

B'il y venoit un petit bouton, des gens supers-

FIGARO.

Tu ris, fripanne! Ah! s'il y avoit meyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège, et d'empocher son ar!

SUZANNE.

De l'intrigue et de l'argent; te voilà dans te

FIGARO.

Ce n'est pas la honte qui me retient.

SUZABBE.

La crainte?

FIGARO.

Ce n'est rien d'entreprendre une chose dangereuse; mais d'échapper au péril en la menant à

#### 140 LE MARIAGE DE FIGARO.

bien: car, d'entrer chez quelqu'un la nuit, de l'assuffier sa femme et d'y recevoir cent coups fouet pour la peine, il n'est rien de plus aismille sots coquins l'ont fait. Mais... (On sonne l'intérieur.)

#### SUZASBE.

Voilà madame éveillée; elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin des mes noces.

FIGARO.

Y a-t-il encore quelque chose là-dessous?

SUZANNE.

Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adien, mon petit Fi, Fi, Figarorêve à notre affaire.

FIGARO

Pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser.

A mon amant, aujourd'hui? Je t'en souhaite! Et qu'en diroit demain mon mari?

(Figaro l'embrasse.)

SUZANNE.

Eh bien! eh bien!

FIGARO.

C'est que tu n'as pas d'idée de mon amour.

SUZANNE, se défrippant.

Quand cesserez-vous, importun, de m'en parler du matin au soir?

### FIGARO, mystérieusement.

Quand je pourrai te le prouver du soir jusqu'au matin. (On sonne une seconde fois.)

SUZABBE, de loin, les doigts unis sur sa bouche.

Voilà votre baiser, monsieur; je n'ai plus rien à vous.

FIGARO court après elle.

Oh mais! ce n'est pas ainsi que vous l'avez reçu.

# SCÈNE II.

## FIGARO, seul.

LA charmante fille! toujours riante, verdissante, pleine de gaîté, d'esprit, d'amour et de délices! mais sage..... (Il marche vivement en se frottant les mains. ) Ah! monseigneur! mon cher monseigneur! vous voulez m'en donner.... à garder? Je cherchois aussi pourquei m'ayant nommé concierge, il m'emmène à son ambassade, et m'établit courrier de dépêches. J'entends, monsieur le comte: trois promotions à la fois; vous, compagnon ministre; moi, casse-cou politique, et Suzon, dame du lieu, l'ambassadrice de poche, et puis fouette courrier! Pendant que je galoperois d'un côté, vous feriez faire, de l'autre, à ma belle un joli chemin! me crottant, m'échinant pour la gloire de votre famille; vous, daignant concourir à l'accroissement de la mienne! Quelle douce réciprocité! Mais, monseigneur, il y a de l'abus. Faire à Londres, en même temps, les affaires de

votre maître et celles de votre valet! représenterà la fois le roi et moi, dans une cour étrangère, e'est trop de moitié, c'est trop. — Pour toi, Bazile, fripon mon cadet, je veux t'apprendre à clocher devant les boiteux; je veux... non, dissimulons avec eux, pour les enferrer l'un par l'autre. Attention sur la journée, M. Figaro; d'abord avancer l'heure de votre petite fête, pour épouser plus sûrement; écarter une Marceline, qui de vous est friande en diable; empocher l'or et les présents, donner le change aux petites passions de monsieur le comte, étriller rondement monsieur du Bazile, et....

## SCÈNE III.

## MARCELINE, BARTHOLO, FIGARO

FIGARO, s'interrompant.

Hžžžž, voilà le gros docteur, la fête sera complète. Eh! bonjour, cher docteur de mon eœur. Est-ce ma noce avec Suzon qui vous attire au château?

BARTHOLO, avec dédain.

Ah! mon cher monsieur, point du tout.

FIGARO.

Cela seroit bien généreux!

BARTHOLO.

Certainement, et par trop sot.

FIGARO.

Moi qui eus le malheur de troubler la vôtre!

BARTHOLO.

Avez-vous autre chose à nous dire?

FIGARO.

On n'aura pas pris soin de votre mule.

BARTHOLO, en colère.

Bayard enragé! laissez-nous.

FIGARO.

Vous vous fâchez, docteur? Les gens de votre €tat sent bien durs! pas plus de pitié des pauvres animaux.... en vérité... que si c'étoit des hommes. Adieu, Marceline: avez-vous toujours envie de plaider contre moi?

α Pour n'aimer pas, fatat-il qu'on se haisse? » Je m'en rapporte au docteur.

BARTHOLO.

Qu'est-ce que c'est?

- "...

FIGARO.

Elle vous le contera de reste. (Il sort.)

## SCÈNE IV.

## MARCELINE, BARTHOLO.

BARTHOLO le regarde aller.

Cz drôle est toujours le même, et à moins qu'on ne l'écorche vif, je prédis qu'il mourra dans la peau du plus fier insolent....

MARCELINE le retourne.

Enfin vous voilà donc, éternel docteur? toujours si grave et compassé, qu'on ponrroit mourir

en attendant vos secours, comme on s'est marié jadis, malgré vos précautions.

BARTHOLO.

Toujours amère et proyoquante! Eh bien! qui rend donc ma présence au château si nécessaire? Monsieur le comte a-t-il eu quelque accident?

MARCELINE.

Non, docteur.

BARTHOLO.

La Rosine, sa trompeuse comtesse, est-elle incommodée, dieu merci?

MARCELINE.

Elle languit.

BARTHOLO.

Et de quoi?

MARCELINE.

Son mari la néglige.

BARTHOLO, avec joie.

Ah! le digne époux qui me venge!

MARCELINE,

On ne sait comment définir le comte; il est jaloux et libertin,

BARTHOLO.

Libertin par ennui, jaloux par vanité; cela va sans dire.

MARCELINE.

Aujourd'hui, par exemple, il marie notre Suzanne à son Figaro, qu'il comble, en faveur de cette union...

BARTHOLO.

Que son excellence a rendue nécessaire?

MARCELINE.

Pas tout-à-fait; mais dont son excellence voucaroit égayer en secret l'évènement avec l'épousée...

BARTHOLO.

De M. Figaro? C'est un marché qu'on peut conclure avec lui.

MARCELINE.

Bazile assure que non.

BARTHOLC.

Cet autre maraud loge ici? C'est une caverne. Eh! qu'y fait-il?

MARCELINE.

Tout le mal dont il est capable. Mais le pis que j'y trouve, est cette ennuyeuse passion qu'il a Pour moi depuis si long-temps.

BARTHOLO.

Je me serois débarrassé vingt fois de sa poursuite.

MARCELINE.

De quelle manière?

BARTHOLO ..

En l'épousant.

MARCELINE.

Railleur fade et cruel, que ne vous débarrassezvous de la mienne à ce prix? ne le devez-vous pas? Où est le souvenir de vos engagements? qu'est devenu celui de notre petit Émanuel, ce fruit d'un amour oublié, qui devoit nous conduire à des noces?

Théâtre. Comédies. 14.

BARTHOLO, Stant son chapeau.

Est-ce pour écouter ces sornettes que vous n'avez fait venir de Séville? et cet accès d'hymen qui vous reprend si vif...

#### MARCELINE.

Eh bien! n'en parlons plus. Mais si rien n'a pu vous porter à la justice de m'épouser, aidez-moi donc du moins à en épouser un autre.

#### BARTHOLO.

Ah! volontiers : parlons. Mais quel mortel abandonné du ciel et des femmes...

#### MARCELINE.

Eh! qui pourroit-ce être, docteur, sinon le beau, le gai, l'aimable Figaro?

BARTHOLO.

Ce fripon-là?

### MARCELINE.

Jamais faché; toujours en belle humeur; dunant le présent à la joie, et s'inquiétant de l'amnir tout aussi peu que du passé; sémillant, généreux...

BARTHOLO.

Comme un voleur.

MARCELIBE.

Comme un seigneur. Charmant enfin ; mais c'est le plus grand monstre!

BARTHOLO.

Et sa Suzanne?

### MARCELINE.

Elle ne l'auroit pas, la rusée, si vous vouliez m'aider, mon petit docteur, à faire valoir un ensagement que j'ai de lui.

BARTHOLO.

Le jour de son mariage?

MARCELINE.

On en rompt de plus avancés : et si je ne craignois d'éventer un petit secret des femmes....

BARTHOLO.

En ont-elles pour le médecin du corps?

MARCELINE.

Ah! vous savez que je n'en ai pas pour vous. Mon sexe est ardent, mais timide : un certain charme a beau nous attirer vers le plaisir, la femme la plus aventurée sent en elle une voix qui lui dit : Sois belle si tu peux, sage si tu veux; mais sois considérée, il le faut. Or, puisqu'il faut être au moins considérée, que toute femme en sent l'importance, effrayons d'abord la Suzanne sur la divulgation des offres qu'on lui fait.

BARTHQLO.

Où cela monera-t-il?

MARCHLINE.

Que la honte la prenant au collet, elle continuera de refuser le comts, lequal, pour se venger, appuiera l'opposition que j'ai faite à son mariage, alors le mien devient certain.

BARTWOLD.

Elle a raison. Parbleu! c'est un bon tour que

148 LE MARIAGE DE FIGARO de faire épouser ma vieille gouvernante au

qui fit enlever ma jeune maîtresse.

MARCELINE, vite.

Et qui croit ajouter à ses plaisirs, en tr mes espérances.

BARTHOLO, vite.

Et qui m'a volé dans le temps cent écus sur le cœur.

MARCELINE.

Ah! quelle volupté!..

BARTHOLO.

De punir un scélérat...

MARCELINE.

De l'épouser, docteur, de l'épouser!

# SCÈNE V.

## MARCELINE, BARTHOLO, SUZ.

SUZANE, un bonnet de femme avec un larg dans la main, une vobe de femme sur le t

L'ÉPOUSER! l'épouser! qui donc? mon MARCELIEZ, aigrement.

Pourquoi non? Vous l'épousez bien!
BARTHOLO, riant.

Le bon argument de femme en colèr parlions, belle Suzon, du bonheur qu'il vous posséder.

MARCELINE.

Sans compter monseigneur dont on r pas.

## STLANTE, une révérence.

Votre servante, madame; il y a toujours quelque chose d'amer dans vos propos.

MARCELINE, une révérence.

Bien la vôtre, madame; où donc est l'amertume? n'est-il pas juste qu'un libéral seigneur partage un peu la joie qu'il procure à ses gens?

SUZANNE.

Qu'il procure?

MARCELINE.

Oui, madame.

SUZANNE.

Heureusement la jalousie de madame est aussi connue que ses droits sur Figaro sont légers.

MARCELINE.

On eût pu les sendre plus forts, en les cimentant à la façon de madame.

SUZANNE.

Oh! cette façon, madame, est celle des dames savantes.

MARCELINE.

Et l'enfant ne l'est pas du tout! Innocente comme un vieux juge!

BARTHOLO, attirant Marceline.

Adieu, jolie fiancée de notre Figaro.

MARCELINE, une révérence.

L'accordée secrète de monseigneur.

SUZANNE, une réverence.

Qui vous estime beaucoup, madame.

13.

MARCBLIER, une révérence. Me fora-t-elle aussi l'honneux de me chés peu, madame?

BUZLESE, une révéronce

A cet égard , madame n'a rien à désirer.

MARCELINE, une révérence.

C'est une si jolie personne que madame!

SUZANNE, une révérence.

Eh mais! assez pour désoler madame.

MARCELINE, une révérence.

Surtout bien respectable!

SUZANNE, une révérence.

C'est aux duègnes à l'être.

MARCELINE, outrée.

Aux duègnes! aux duègnes!

BARTHOLO, l'arrétant.

Marceline!

MARCELINE.

Allons, docteur; car je n'y tiendrois pas. Bonjour, madame. (Une révérence.)

## SCÈNE VI.

SUZANNE, seute.

'ALLEZ, madame! allez, pédante! je crains aussi peu vos efforts que je méprise vos outrages. — Voyez cette vieille sibylle! parce qu'elle a fait quelques études et tourmenté la jeunesse de madame, elle veut tout dominer au château. (Elle jette la robe qu'elle tient sur une chaise.) Je ne sais plus ce que je venois prendre.

## SCENE VIL

## SUZANNE, CHÉRUBIN.

CHÉRUBIN, accourant.

An! Suzon! depuis deux heures j'épie le moment de te trouver soule. Rélas! tu te maries, et moi jevais partir.

STABER.

Comment! mon mariage éloigne-t-il du château le premier page de monseigneur?

CHÉRUBES, pitousoment.

Suzanne, il me renvoie.

STEABRE, le contrefaisant.

Chérubin, quelque sottise!

CHÉRUBIN.

Il m'a trouvé hien au soir chea ta cousine Fauchette, à qui je faisois répéteu son petit rêle d'innocente pour le fête de ce soir : il s'est mis dans
les fineur en me voyant! Sortez, m'a-t-il dit,
pui... Je n'ese pas prononcer devant une femme
le gues mot qu'il a dit. Sortez; et demain vous ne
coucherez pas au château. Si madame, si ma belle
marraine ne parvient pas à l'apaiser, c'est fait,
Susen, je suis à jamaie privé du bonheur de te
voir.

#### SUZANNE.

De me veir! moi? C'est mon tour! ce n'est donc plus pour ma maîtresse que vous soupires en socret?

CHÉRUBIN-

'Ah! Suzon, qu'elle est noble et belle — mais qu'elle est imposante!

SUZANNE.

C'est-à-dire, que je ne le suis pas, et  $\mathfrak{I}^{u'on}$  peut oser avec moi...

CHÉRUBIA.

Tu sais trop bien, méchante, que je n'ose pas oser. Mais que tu es heureuse! à tous moments la voir, lui parler, l'habiller le matin et la déshábiller le soir, épingle à épingle... Ah! Suzon, je donnerois... Qu'est-ce que tu tiens donc là?

SUZANNE, raillant.

Hélas! l'heureux bonnet, et le fortuné ruban qui renferment la nuit les cheveux de cette belle marraine...

CHÉRUBIN, vivement.

Son ruban de nuit? donne-le-moi, mon cœur.

SUZANNE, le retirant.

Eh! que non pas. Son cœur! Comme il est familier, donc! si ce n'étoit pas un morveux sans conséquence. (Chérubin arrache le ruban.) Ah! le ruban!

CHÉRUBIN tourne autour du grand fauteuil.

Tu diras qu'il est égaré, gâté; qu'il est perdu. Tu diras tout ce que tu voudras.

SUZANNE tourne après lui.

Oh! dans trois ou quatre ans, je prédis que vous serez le plus grand petit vaurien!... Rendez-vous le ruban? (Elle veut le reprendre.)

CHÉRUBIN tire une romance de sa poche:

Laisse; ah! laisse-le moi, Suzon; je te donnei ma romance, et pendant que le souvenir de ta elle maîtresse attristera tous mes moments, le im y versera le seul rayon de joie qui puisse enore amuser mon cœur.

SUZABBE arrache la romance.

Amuser votre cœur, petit scélérat! vous croyez parler à votre Fanchette; on vous surprend chez elle, et vous soupirez pour madame; et vous m'en contez à moi, par-dessus le marché.

CHÉRUBIN, exalté.

Cela est vrai, d'honneur! je ne sais plus ce que je suis; mais depuis quelque temps, je sens ma poitrine agitée; mon cœur palpite au seul aspect d'une femme; les mots amour et volupté le font tressaillir et le troublent. Enfin le besoin de dire à quelqu'un je vous aime, est devenu pour moi si pressant, que je le dis tout seul, en courant dans le parc, à ta maîtresse, à toi, aux arbres, aux nuages, au vent qui les emporte avec mes paroles perdues. Hier je rencontrai Marceline...

SUZANNE, riant.

Ah! ah! ah! ah!

CHÉBUBIN.

Pourquoi non? elle est femme! elle est fille! une fille! une femme! ah! que ces noms sont doux! qu'ils sont intéressants!

SUZANNE.

Il devient fou.

CRÉRUBES.

Fanchette est douce; elle m'écoute, au meine 4 tu ne l'es pas, toi.

SUZARNE.

CHÉBUBIN tourne en fayant.

'Ah! ouiche, on ne l'aura, vois-ta, qu'avec mas vie. Mais, si ta n'es pas contente du prix, j'y jois-drai mille baisers.

(It lui donne chases à son tour.)

SUZABBE tourne en fugant.

Mille souffiets, si vous approchez. Je vais m'en plaindre à ma maîtresse, et loin de supplier peur vous, je dirai moi-même à monseigneur : c'est bien fait, mouseigneur ; chassez-nous ca petit voleur ; renvoyez à ses parents un petit manuais sejet, qui se donne les aira d'aimes madams, et qui veut toujours m'embrasses par contre-coup.

CHÉRTHIN voit lo comte outrer ; il sa jutta derrière le fautsuil avec effrei.

Je suis perdu!

SUZAMNE.

Quelle frayeur!

# SCENE VIII.

SUZANNE, LE COMTE, CHERUBIN, caché.

SUZANNE aperçoit le comte.

Au!.... (Elle s'approche du fauteuil pour masquer Chérubin.)

LE COMTE S'AVANCE.

Tu es émue, Suzon! tu parlois seule, et ton petit œur paroît dans une agitation... bien pardonnable, au reste, un jour comme celui-ci.

SUZAMBR, trombée.

Monseigneur, que me voulez-vous? Si l'on vous touvoit avec moi....

LE COMTE.

Je serois désolé qu'on m'y surprit; mais tu sais tout l'intérêt que je prends à toi. Bazile ne t'a pas laissé ignore; mon amour. Je n'ai qu'un instant pour t'expliquer mes vues : écoute. (Il s'assied dans le fauteuil.)

SUZANNE, vivement...

Je n'écoute rien.

LE COMTE lui prend la main:

Un seul mot. Tu sais que le roi m'a nommé son ambassadeur à Londres. J'emmène avec moi Figaro: je lui donne un excellent poste; et comme le devoir d'une femme est de servre son mari...

SUZABNE.

Ah! si j'osois parler.

LE COMTE la rapproche de lui.

Parle, parle, ma chère; use aujourd'hui a un droit que tu prends sur moi pour la vie.

SUZANNE, effrayée.

Je n'en veux point, monseigneur, je n'en veux point. Quittez-moi, je vous prie.

LE COMTE.

Mais dis auparavant.

SUZANNE, en colère..

Je ne sais plus ce que je disois.

LE COMTE.

Sur le devoir des femmes.

SUZANNE.

Eh bien! lorsque monseigneur enleva la sienne de chez le docteur, et qu'il l'épousa par amour; lorsqu'il abolit pour elle un certain affreux droit du seigneur....

LE COMTE, galment.

Qui faisoit bien de la peine aux filles! Ah, Suzette! ce droit charmant! Si tu venois en jaser sus la brune au jardin, je mettrois un tel prix à cette légère faveur...

BAZILE parle en dehors.

Il n'est pas chez lui, monseigneur.

LE COMTE se lève.

Quelle est cette voix?

SUZANNE.

Que je suis malheureuse!

LB COMTE.

Sors, pour qu'on n'entre pas.

SUZANNE, troublée.

Que je vous laisse ici?

BAZILE, criant en dehors.

Monseigneur étoit chez madame, il en est sorti : Je vais voir.

### LE COMTE.

Et pas un lieu pour se cacher. Ah! derrière ce fauteuil... assez mal; mais renvoie-le bien vite.

(Suzanne lui barre le chemin, il la pousse doucement, elle recule, et se met ainsi entre lui et le petit
Page; mais pendant que le comte s'abaisse et prend sa
Place, Chérubin tourne et se jette effrayé sur le fauLeuil à genoux, et s'y blottit. Suzanne prend la robe
Ga'elle apportoit, en couvre le page et se met devant
le fauteuil.

## SCÈNE IX.

LE COMTE ET CHERUBIN, cachés; SUZANNE, BAZILE.

BAZILE.

N'AURIEZ-VOUS pas vu monseigneur, mademoiselle?

SUZANNE, brusquement.

Eh! pourquoi l'aurois-je vu? Laissez-moi.

BAZILE s'approche.

Si vous étiez plus raisonnable, il n'y auroit fien d'étonnant à ma question. C'est Figaro qui le cherche.

Thiitre. Comidies. 14.

SUZASSE.

Il cherche donc l'homme qui lui vent le plus de mal après vous?

LE CONTE, à part.

Voyons un peu comme il me sert,

BAZILE.

Désirer du bien à une femme, est-ce voulois du mal à son mari?

SUZANNE.

Non, dans vos affreux principes, agent de corruption.

BAZILE.

Que vous demande-t-on ici que vous n'allier prodiguer à un autre? Grâce à la douce cérémenie, ce qu'on vous défendoit hier, on vous le precrira demain.

SUZANNE.

Indigne!

BAZILE.

De toutes les choses sérieuses, le mariage étast la plus bouffonne, j'avois pensé...

SUZANNE, outrée.

Des horreurs. Qui vous permet d'entrer ici?

AZILE.

La, la, mauvaise! Dieu vous apaise, il n'en sera que ce que vous voulez: mais ne croyen pas non plus que je regarde M. Figaro comme l'obstatle qui nuit à monseigneur; et sans le petit page.... STEATE, timidement.

Don Chérubin?

BAZILE, la contrefaisant.

Cherubino di amore, qui tourne autour de vous sans cesse, et qui, ce matin encore, rôdoit ici pour y entrer, quand je vous ai quittée; dites que cela a'est pas vrai?

SUZANNE.

Quelle imposture! allez-vous-en, méchant homme!

BARILE

On est un méchant homme, parce qu'on y voit dair. N'est-ce pus pour vous aussi cette romance dont il fait mystère?

SUZANNE, en cotère.

Ah! oui, pour moi!..

BAZILE.

A moins qu'il ne l'ait composée pour madame. En effet, quand il sert à table, on dit qu'il la regarde avec des yeux!.. Mais peste! qu'il ne s'y jone pas; monseigneur est brutal sur l'article...

STZABBE, ouirée.

Et vous bien scélérat, d'aller semant de pareils braits pour perdre un malheureux enfant tombé dans la disgrâce de son maître.

BAZILE.

L'm-je inventé? Je le dis, parce que tout le monde en parle.

LE COMTE, se levant. I

Comment! tout le monde en parle?

Ah ciel!

BAZILE.

Ah! ah!

LE COMTÉ.

Courez, Bazile, et qu'on le chasse.

Ah! que je suis fâché d'être entré!

SUZANNE, troublée.

Mon dieu! mon dieu!

LE COMTE, à Bazile.

Elle est saisie. Asseyons-la dans ce fauteuil suz Anne, le repoussant vivement.

Je ne veux point m'asseoir. Entrer ainsi liment, c'est indigne!

LE COMTE.

Nous sommes deux avec toi, ma chère. Il n plus le moindre danger.

BAZILE.

Moi je suis désolé de m'être égayé sur le pag puisque vous l'entendiez; je n'en usois ainsi pour pénétrer ses sentiments; car au fond...

LE COMTE.

Cinquante pistoles, un chevel, et qu'on le r

voie à ses parents.

L' Chérabin, dans le fauteuil; le comte, Suzan Bazile.

BAZILE.

Monseigneur, pour un badinage?

LE COMTE.

Un petit libertin que j'ai surpris encore hier

BAZILE.

Avec Fanchette?

LE COMTE.

Et dans sa chambre.

SUZABBE, outrée.

Où monseigneur avoit sans doute affaire aussi? LE COMTE, galment.

J'en aime assez la remarque.

BAZILE.

Elle est d'un bon augure.

LE COMTE, galment.

Mais non; j'allois chercher ton oncle Antonio, in on ivrogne de jardinier, pour lui donner des Ordres. Je frappe, on est long-temps à m'ouvrir; ta cousine a l'air empêtré, je prends un soupçon, le lui parle, et, tout en causant, j'examine. Il y avoit derrière la porte une espèce de rideau, de Porte-manteau, de je ne sais pas quoi, qui couvroit des hardes; sans faire semblant de rien, je vais doucement, doucement lever ce rideau, (pour imiter le geste, il lève la robe du fauteuil) et je vois.... Il sperçoit le page.) Al:...

<sup>1</sup> Suzanne; Chérubin, dans le fauteuil; le comte, Bazile.

BASTEE.

Ah! ah!

LE COMTE,

Ce tour-ci vaut l'autre.

BAZILE.

Encore mieux.

LE COMTE, à Suzanne...

A merveille! mademoiselle : à peine fiancée vous faites de ces apprêts? C'étoit pour recevois mon page que vous désiriez d'être seule? Et vous monsieur, qui ne changez point de conduite, il vous manquoit de vous adresser, sans respect pour votre marraine, à sa première camariste, à la femme de votre ami! Mais je ne souffeirai pas que Figaro, qu'un homme que j'estime et que j'aime, soit victime d'une pareille tromperie: étoit-il avec vous. Bazile?

SUZANNE, outrée.

Il n'y a ni tromperie, ni victime; il étoit là lorsque vous me parliez.

LE COMTE, emporté.

Puisses-tu mentir en le disant! son plus cruel ennemi n'oseroit lui souhaiter ce malbeur.

STZABBE.

Il me prioit d'engager madame à vous demander sa grâce. Votre arrivée l'a si fort troublé, qu'il s'est masqué de ce fauteuil.

LE COMTE, en colère.

Ruse d'enfer! je m'y suis assis en entrant.

### CRÉRTBIS.

Hélas! monseigneur, j'étois tremblant derrière.

Autre fourberie! Je viens de m'y placer moimême.

### CHÉRUBUS.

Pardon, mais c'est alors que je me suis blotti dedans.

LE COMTE, plus outré.

C'est donc une couleuvre que ce petit.... serpent-là! Il nous écoutoit.

### CHÉRUBIN.

lu contraire, monseigneur, j'ai fait ce que j'af pu pour ne rien entendre.

### LE COMTE.

O perfidie! (A Susanne.) Tu n'épouseras pas Figaro.

#### BAZILE.

Contenez-vous, on vient.

LE COMPE, tirant Chérubin du fauteuil et le mettant sur ses pieds.

Il resteroit là devant toute la terre.

## SCÈNE X.

CHÉRUBIN, SUZANNE, FIGARO, COMTESSE, LE COMTE, FANCHETT BAZILE, BEAUCOUP DE VALETS, PAYSABBE PAYSABS VÉTUS DE BLANC.

FIGARO, tenant une toque de femme, garnie de plusses.

blanches et de rubans blancs, parle à la comtesses.

In n'y a que vous, madame, qui puissiez no az sobtenir cette faveur.

#### LA COMTESSE.

Vous le voyez, monsieur le comte, ils me supposent un crédit que je n'ai point; mais, comme leur demande n'est pas déraisonnable....

LE COMTE, embarrassé.

Il faudroit qu'elle le fût beaucoup....

PIGARO, bas, à Suzanne.

Soutiens bien mes efforts.

SUZANNE, bas, à Figaro.

Qui ne meneront à rien.

FIGARO, bas.

Va toujours.

LE COMTE, à Figaro.

Que voulez-vous?

#### FIGARO.

Monseigneur, vos vassaux, touchés de l'abolition d'un certain droit facheux, que votre amour pour madame.... M i

i (es ≅e d

P:

Protr

ĕde F

mé d

a spos.

Si je Hriera

lo lol

Jo

LE COMTE.

Eh bien! ce droit n'existe plus; que veux-tu dire?

FIGARO, maliquement.

Qu'il est bien temps que la vertu d'un si bon maître éclate; elle m'est d'un tel avantage aujourd'hui, que je désire être le premier à la célébrer à mes noces.

LE COMTE plus embarrassé.

Tu te moques, ami; l'abolition d'un droit honteux n'est que l'acquit d'une dette envers l'honnéteté. Un Espagnol peut vouloir conquérir la beauté par des soins; mais en exiger le premier, le plus doux emploi comme une servile redevance; ah! c'est la tyrannie d'un Vandale, et non le droit avoué d'un noble Castillan.

FIGARO, tenant Suzanne par la main.

Permettez donc que cette jeune créature, de qui votre sagesse a préservé l'honneur, reçoive de votre main publiquement la toque virginale, ornée de plumes et de rubans blancs, symbole de la Pureté de vos intentions: adoptez-en la cérémonie Pour tous les mariages, et qu'un quatrain chanté en chœur, rappelle à jamais le souvenir....

LE COMTE, embarrassé.

Si je ne savois pas qu'amoureux, poëte et musicien sont trois titres d'indulgence pour toutes les folies....

FIGARO.

Joignez-vous à moi, mes amis.

TOUS ENSEMBLE.

Monseigneur! monseigneur!

SUZANNE, au comte.

Pourquoi fuir un éloge que vous mérites i bien?

LE COMTE, à part.

La perfide!

FIGARO.

Regardez-la donc, monseigneur; jamais p lus jolie fiancée ne montrera mieux la grandeur de votre sacrifice.

SUZANNE.

Le compe, à part.

C'est un jeu que tout ceci.

LA COMTESSE.

Je me joins à eux, mensionr le courte; et ce \*\*te cérémonie me sera toujours chère, puisqu'elle do it son motif à l'amour charmant que vous aviez po \*\*\*\*
moi.

LE COMTE.

Que j'ai toujours, madame; et: c'est à ce titseque je me rends.

TOUS ENSEMBLE.

Vivat!

LE COMTE, à part.

Je suis pris. (Haut.) Pour que la cérémonie eû \*
un peu plus d'éclat, je voudrois seulement qu'or\*
la remit à tantôt. (A part.) Faisons vite cherches
Marceline.

FIGARO, à Chécubin.

Eh bien! espiègle, vous n'applaudissez pas?

SUZANE.

Il est au désespoir ; monseigneur le renvoie.

LA COMTESSE.

Ab! monsieur, je demande sa grace.

LE COMTE.

Il ne la mérite point.

LA COMTESSE.

Hélas! il est si jeune!

LE COMTE.

Pas tant que vous le eroyer.

CHÉRUBEN, tremblant.

Pardonner généreusement n'est pas le droit du seigneur auquel vous avez renoucé en épousant madame.

LA COMTESSE.

Il n'a renoncé qu'à celui qui vous affligeoit tous.
suzanne.

Si monseigneur avoit cédé le droit de pardonner, ce sereit surement le premier qu'il voudroit satheter en secret.

LE COMTE, embarrassé.

Sans doute.

MA COMTRESE.

Et pourquéi le sacheter?

CHÁRTAIT, pu comie.

Je fine léger dans ma conduite, il est vrai, monseigneur; mais jameis la moindre indiscrétion dans mes pareles...

LE COMTE, embarrassé.

Eh bien! c'est asses...

FIGARO.

Qu'entend-il?

LE COMTE, vivement.

C'est assez, c'est assez; tout le monde exige so pardon, je l'accorde, et j'irai plus loin. Je li donne une compagnie dans ma légion.

TOUS ENSEMBLE.

Vivat!

LE COMTE.

Mais c'est à condition qu'il partira sur-le-charif pour joindre en Catalogne,

FIGARO.

Ah, monseigneur! demain.

LE COMTE, insistant.

Je le veux.

CHÉRUBIR.

J'obéis.

LE COMTE.

Saluez votre marraine, et demandez sa protestion. (Chérubin met un genou en terre devant le comtesse, et ne peut purler.)

LA COMTESSE, émue.

Puisqu'on ne peut vous garder seulement at jourd'hui, partez, jeune homme. Un nouvel éts vous appelle; allez le remplir dignement. Honore votre bienfaiteur. Souvenez-vous de cette maisor où votre jeunesse a trouvé tant d'indulgence soyez soumis, honnête et brave; nous prendron

part à vos succès. (Chérubin se relève et retourne à sa place.)

LE COMTE.

Vous êtes bien émue, madame..

LA COMTESSE,

Je ne m'en défends pas. Qui sait le sort d'un enfant jeté dans une carrière aussi dangereuse! Il est allié de mes parents; et de plus, il est mon filleul.

LE COMTE, à part.

Je vois que Bazile avoit raison. (Haut.) Jeune homme, embrassez Suzanne.... pour la dernière fois.

#### FIGARO.

Pourquoi cela, monseigneur? Il viendra passer ses hivers. Baise-moi donc aussi, capitaine. (Il l'embrasse.) Adieu, mon petit Chérubin. Tu vas mener un train de vie bien différent, mon enfant: dame! tu ne rôderas plus tout le jour au quartier des femmes: plus d'échaudés, de goûters à la crème; plus de main chaude ou de colin-maillard. De bons soldats, morbleu! basanés, mal vêtus, un grand fusil bien lourd; tourne à droite, tourne à gauche, en avant, marche à la gloire; et ne va pas broncher en chemin, à moins qu'un bon coup de fau...

STZANNE.

Fi donc! l'horreur!

LA COMTESSE.

Quel pronostic! Thestre. Comedies. 14.

15

LE COMTE.

Où donc est Marceline? Il est bien sing suler qu'elle ne soit pas des vôtres!

PANCHETTE.

Monseigneur, elle a pris le chemin du bourg, par le petit sentier de la fermes.

LE COMPL.

Et elle en reviendra?

BAZILE.

Quand il plaira à Dieu.

FIGARO.

S'il lui plaisoit qu'il ne lui plût jamais...

FANCHETTE.

Monsieur le docteur lui donnoit le bras.

LE COMTE, vivement.

Le docteur est ici?

BAZILE.

Elle s'en est d'abord emparé...

LE COMTE, à part.

Il ne pouvoit venir plus à propos.

FANCHETTE.

Elle aveit l'air hien échanffé; elle parloit tous haut en marchant, puis elle s'arrêtoit et fais oit comme ça de grands braa... et moasieur le docteur lui faisoit comme ça, de la main, en l'apsisant : elle paroissoit ai courroucée! elle nommoit mon cousin Figaro.

LE COMTE lui prend le menton.

Cousin... futur.

PANCEETTE, montrant Chérabin.

Monseigneur, nous avez-vous pardonnéd'hier...

LE COMTE, l'interrompant.

Bonjour, bonjour, petite.

FIGARO.

C'est son chien d'amour qui la berce; elle auroit troublé notre fête.

LE COMTE, à part.

Elle la troublera, je t'en réponds. (Haut.) Allons, madame, entrons. Bazile, vous passerez chez moi.

SULANNE, à Figuro.

Tu me rejoindras, mon fils?

FIGARO, bas, à Susanne.

Est-il bien enfilé?

SUZANNE, bas.

Charmant garçon!

( Ils sortent tous.")

## SCÈNE XI.

CHERUBIN, FIGARO, BAZILE.

(Pendant qu'on sort, Figaro les arrête tous deux et les ramène.)

FIGARO.

An ch! vous autres, la cérémouie adoptée, ma fête de ce soir en est la suite; il faut bravement nous recorder : ne faisons point comme ces acteurs, qui ne jouent jamais si mal que le jour où la critique est le plus éveillée. Nous n'avons point de

lendemain qui nous excuse, nous. Sachons bies nos rôles aujourd'hui.

BARILE, malignement.

Le mien est plus difficile que tu ne crois. FIGARO, faisant, sans qu'il le voie, le geste de rosser.

Tu es loin aussi de savoir tout le succès qu'il vaudra.

CHÉRUBIN.

Mon ami, tu oublies que je pars.

FIGARO.

Et toi, tu voudrois bien rester. CHÉRUBIN.

▲h! si je le voudrois!

FIGARO.

Il faut ruser. Point de murmure à ton départ. Le manteau de voyage à l'épaule; arrange ouvertement ta trousse, et qu'on voie ton cheval à la grille; un temps de galop jusqu'à la ferme; reviens à pied par les derrières; monseigneur te croira parti; tiens-toi seulement hors de sa vue; je me charge de l'apaiser après la fête..

CHÉRUBIN.

Mais Fanchette qui ne sait pas son rôle...

BAZILE.

Que diable lui apprenez-vous donc, depuis huit jours que vous ne la quittez pas?

FIGARO.

Tu n'as rien à faire aujourd'hui, donne-lui par grâce une leçon.

#### BAZILE.

Prenez garde, jeune homme, prenez garde! le père n'est pas satisfait; la fille a été souffletée; elle n'étudie point avec vous: Chérubin! Chérubin! vous lui causerez des chagrins! Tant va la cruche à l'eau!...

### FIGARO.

Ah! voilà notre imbécile, avec ses vieux proverbes! Eh bien! pédant, que dit la sagesse des nations? Tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin....

BAZILE.

Elle s'emplit.

rigano, en s'en allant.

Pas si bête, pourtant, pas si bête!

PIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

Le théâtre représente une chambre à coucher superbe, un grand lit en alcove, une estrade au-devant. La porte pour entrer s'ouvre et se ferme à la troisième coulisse à droite; celle d'un cabinet, à la première coulisse à gauche. Une porte, dans le fond, va chez les femmes. Une fenêtre s'ouvre de l'autre côté.

# SCÈNE I.

SUZANNE, LA COMTESSE, entrent par la porte à droite.

LA COMTESSE, se jetant dans une bergère.

Ferme la porte, Suzanne, et conte-moi tout dans le plus grand détail.

SUZANNE.

Je n'ai rien caché à madame.

LA COMTESSE.

Quoi! Suzon, il vouloit te séduire?

SUZANNE.

Oh! que non. Monseigneur n'y met pas tant de façon avec sa servante : il vouloit m'acheter

LA COMTESSE.

Et le petit page étoit présent?

LE MARIAGE, etc. ACTE II, SCÈNE I. 175

SUZANNE.

C'est-à-dire, caché derrière le grand fautenil. Il venoit me prier de vous demander sa grâce.

LA COMTESSE.

Eh! pourquoi ne pas s'adresser à moi-même? est-ce que je l'aurois refusé, Suzon?

STEANNE.

C'est ce que j'ai dit: mais ses regrets de partir, et surtout de quitter madame! Ah! Suson, qu'elle est noble et belle! mais qu'elle est imposante!

LA COMTESSE.

Est-ce que j'ai cet air-là, Suzon? moi qui l'ai toujours protégé.

SUZANNE.

Puis il a vu votre ruban de nuit que je tenois, il s'est jeté dessus...

LA COMTESSE, souriant.

Mon ruban?.. quelle enfance!

SUZANNE.

J'ai voulu le lui ôter; madame, c'étoit un lion; ses yeux brilloient.... Tu ne l'auras qu'avec ma vie, disoit-il en forçant sa petite voix douce et grêle.

LA COMTESSE, révant.

Eh bien, Suzon?

SUZANNE.

Eh bien, madame! est-ce qu'on peut faire finir ce petit démon-là? Ma marraine par-ci; je voudrois bien par l'autre; et parce qu'il n'oseroit seulement

baiser la robe de madame, il voudroit toujo m'embrasser, moi.

LA COMTESSE, révant.

L'aissons... laissons ces folies... Enfin, ma p vre Suzanne, mon époux a fini par te dire?

SUZANNE.

Que si je ne voulois pas l'entendre, il al protéger Marceline.

LA COMTESSE se lève et se promène, en se sen fortement de l'éventail.

Il ne m'aime plus du tout.

SUZANNE

Pourquoi tant de jalousie?

LA,COMTESSE.

Comme tous les maris, ma chère, uniquen par orgueil. Ah! je l'ai trop aimé! je l'ai lasse mes tendresses, et fatigué de mon amour; v mon seul tort avec lui : mais je n'entends pas cet bonnête aveu te nuise, et tu épouseras Fig Lui seul peut nous y aider : viendra-t-il?

SUZANNE.

Dès qu'il verra partir la chasse.

LA COMTESSE, se servant de l'éventail.

Ouvre un peu la croisée sur le jardin. Il

SUZANNE.

C'est que madame parle et marche avec ac (Elle va ouvrir la croisée du fond.)

LA COMTESSE, révant long-temps.

Sans cette constance à me fuir.... Les hommes sont bien coupables!

SUZABBE, criant de la fenêtre.

Ah! voilà monseigneur qui traverse à cheval le grand potager, suivi de Pédrille, avec deux, trois, quatre levriers.

LA COMTESSE.

Nous avons du temps devant nous. (Elle s'assised.) On frappe, Suzon?

SUZANNE court ouvrir en chantant. Áh! c'est mon Figaro! ah! c'est mon Figaro!

### SCÈNE II.

FIGARO, SUZANNE, LA COMTESSE, assise.

SUZANNE.

Mon cher ami! viens donc. Madame est dans une impatience!...

FIGARO.

Et toi, ma petite Suzanne? Madame n'en doit prendre aucune. Au fait, de quoi s'agit-il? d'une misère. Monsieur le comte trouve notre jeune semme aimable, il voudroit en faire sa maîtresse; et c'est bien naturel.

SUZANNE.

Naturel?

FIGARO.

Puis il m'a nommé courrier de dépêches, et

Suzon conseiller d'ambassade. H n'y a pas là d étourderie.

SUZANNE.

Tu finiras?

FIGARO.

Et parce que Suzanne ma fiancée n'accepte pele diplôme, il va favoriser les vues de Marceline ; quoi de plus simple encore? Se venger de ceux que nuisent à nos projets en renversant les leurs, c'ès ce que chacun fait, ce que nous allons faire nous mêmes. Eh bien! voilà tout pourtant.

LA COMTESSE.

Pouvez-vous, Figaro, traîter si légèrement une dessein qui nous coûte à tous le bonheur?

FIGARO.

Qui dit cela, madame?

SUZANNE.

Au lieu de t'affliger de nos chagrins...

FIGARO.

N'est-ce pas assez que je m'en occupe? Or, por agir aussi méthodiquement que lui, tempéro d'abord son ardeur de nos possessions, en l'i maquiétant sur les siennes.

LA COMTESSE.

C'est bien dit; mais comment?

FIGARO.

C'est déja fait, madame; un faux avis donné sur vous...

LA COMTESSE.

Sur moi! la tête vous tourne.

FIGARO.

Oh! c'est à lui qu'elle doit tourner.

LA COMTESSE.

Un homme aussi jaloux!..

FIGARO.

Tant mieux: pour tirer parti des gens de ce caractère, il ne faut qu'un peu leur fouetter le sang;
c'est ce que les femmes entendent si bien. Puis les
tient-on fâchés tout rouge, avec un brin d'intrigue on les mêne où l'on veut, par le nez, dans le
Guadalquivir. Je vous ai fait rendre à Bazile un
billet inconnu, lequel avertit monseigneur qu'un
galant doit chercher à vous voir aujourd'hui pendant le bal.

#### LA COMTESSE.

Et vous vous jouez ainsi de la vérité sur le Compte d'une femme d'honneur....

FIGARO.

Il y en a peu, madame, avec qui je l'eusse osé, Crainte de rencontrer juste.

LA COMTESSE.

Il faudra que je l'en remercie.

FIGARO.

Mais dites-moi s'il n'est pas charmant de lui avoir taillé ses morceaux de la journée, de façon qu'il passe à rôder, à jurer après sa dame, le temps qu'il destinoit à se complaire avec la nôtre. Il est déja tout dérouté: galopera-t-il celle-ci? surveillera-t-il celle-là? Dans son trouble d'esprit, temez, tenez, le voilà qui court la plaine, et force

un lievre qui n'en peut mais. L'heure du mar arrive en poste; il n'aura pas pris de parti cor et jamais il n'osera s'y opposer devant madam

SUZASBE.

Non; mais Marceline, le bel esprit, oser faire, elle.

FIGARO.

Brrrr. Cela m'inquiète bien, ma foi! Tu i dire à monseigneur que tu te rendras sur la bi au jardin.

SUZABBE.

Tu comptes sur celui-là?

FIGARO.

Oh dame! écoutez donc; les gens qui ne le lent rien faire de rien, n'avancent rien, et ne ! bons à rien. Voilà mon mot.

SUZANNE.

Il est joli!

LA COMTESSE.

Comme son idée : yous consentiriez qu'elle rendit?

FIGARO.

Point du tout. Je fais endosser un habit Suzanne à quelqu'un : surpris par nous au dez-vous, le comte pourra-t-il s'en dédire?

SUZANNE.

A qui mes habits?

FIGARO.

Chérubin.

#### LA COMTESSE.

Il est parti. ,

FIGARO.

Non pas pour moi : veut-on me laisser faire?

On peut s'en fier à lui pour mener une intrigue.

Deux, trois, quatre à la fois; bien embrouillées, qui se croisent. J'étois né pour être courtisan. suzannz.

On dit que c'est un métier si difficile.

FIGARO.

Recevoir, prendre, et demander; voilà le secret en trois mots.

LA COMTESSE.

Il a tant d'assurance, qu'il finit par m'en inspirer.

FIGARO

C'est mon dessein.

SUZANNE.

Tu disois donc?

FIGARO.

Que pendant l'absence de monseigneur, je vais vous envoyer le Chérubin : coiffez-le, habillez-le; je le renferme et l'endoctrine; et puis dansez, monseigneur.

(Il sort.)

# SCÈNE IIL

SUZANNE, LA COMTESSE, assise.

MON dieu, Suzon, comme je suis faite!...

SUZABBE.

Madame ne veut donc pas qu'il en réchappe?

LA COMTESSE réve devant sa petite glace.

Moi... tu verras comme je vais le gronder.

Faisond-lui chanter sa romance. (Elle la met sur la comtesse.)

LA COMTESSE.

Mais, c'est qu'en vérité mes cheveux sont dans un désordre...

SUZANNE, riant.

Je n'ai qu'à reprendre ces deux boucles, madame le grondera bien mieux.

LA COMTESSE, revenant à elle. Qu'est-ce: que vous dites donc, mademoiselle?

# SCÈNE IV.

CHE RUBIN, Pair honteux; SUZANNE; LA GOMTESSE, assise.

SUZANNE.

Em Trez, monsieur l'officier; on est visible.
CHÉRUBIN avance en tremblant.

Ala! que ce nom m'affige, madame! il m'apprencil qu'il faut quitter des lieux... une marraine si... Laonne!...

SUZABSE.

Et si belle!

CHÉRUBIN, avec un soupir.

Ah ! oui.

SUZABBE, le contrefaisant-

Ah: oui. Le bon jeune homme! avec ses longues paupières hypocrites. Allons, bel oiseau bleu, chantez la romance à madame.

LA COMTESSE la déplie.

De qui... dit-on qu'elle est?

SUZANNE.

Voyez la rougeur du coupable : en a-t-il an pied aur les joues?

CHÉRUBIS.

Est-ce qu'il est défendu... de chérir...

SUZANNE lui met le poing sous le nez.

Je dirai tout, vaurien!

LA COMTESSE.

La... chante-t-il?

CHÉRUBIN.

Oh! madame, je suis si tremblant...

SUZABBE, en riant.

Et gnian, gnian, gnian, gnian, gnian, g gnian; dès que madame le veut, modeste av je vais l'accompagner.

LA COMTESSE.

Prends ma guitare. (La comtesse, assise, t papier pour suivre. Suzanne est derrière son fan et prélude en regardant la musique par-dessus s tresse. Le petit page est devan! elle, les yeux b. Ce tableau est juste la belle estampe d'après Vi appelée la conversation espagnole. I

#### ROMANCE.

Air: Malbroug s'en vat-en guerre.

PREMIER COUPLET.

Mon coursier hors d'haleine, (Que mon cœur, mon cœur a de peine!) J'errois de plaine en plaine; Au gré du destrier.

DEUXIÈME COUPLET.

Au gré du destrier; Sans varlet n'écuyer;

\* Là près d'une fontaine, (Que mon cœur, mon cœur a de peine!)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chérubin, la comtesse, Suzanne.

<sup>\*</sup> Au spectacle on a commence la romance à ce en disant : Auprès d'une fontaine.

Songeant à ma marraine, Sentois mes pleurs couler.

TROISIÈME COUPLET.

Sentois mes pleurs couler,
Prêt à me désoler;
Je gravois sur un frêne,
(Que mon cœur, mon cœur a de peine!)
Sa lettre sans la mienne;
Le roi vint à passer.

QUATRIÈME COUPLET.

Le roi vint à passer;
Ses barons, son clergier.
Beau page, dit la reine,
(Que mon cœur, mon cœur a de peine!)
Qui vous met à la gêne?
Qui vous fait tant plorer?

CINQUIÈME COUPLET.

Qui vous fait tant plorer?
Nous faut le déclarer.
Madame et souveraine,
[Que mon cœur, mon cœur a de peine!)
J'avois une marraine
Que toujours adorai. \*

SIXIÈME COUPLET.

Que toujours adorai; Je sens que j'en mourrai.

<sup>\*</sup> Ici la comtesse arrête le page en sermant le papier. Le reste ne se chante pas au théêtre.

Beau page, dit la reine,
(Que mon cœur, mon cœur a de peine!)
N'est-il qu'une marraine?
Je vous en servirai.

SEPTIÈME COUPLET.

Je vous en servirai;
Mon page vous ferai;
Puis à ma jeune Hélène,
(Que mon cœur, mon cœur a de peine!)
Fille d'un capitaine,
Un jour vous manirai.

HUITIÈME COUPLET.

Un jour vous marimi.—

Nenni n'en faut parler;

Je veux, trainant ma chaîne,

(Que mon cœur, mon cœur a de peine!)

Mourir de cette peine;

Mais non m'en consoler.

#### LA COMTESSE.

Il y a de la naïveté... du sentiment même. 5 UZANNE va poser la quitare sur un fauteuil. I

Oh! pour du sentiment, c'est un jeune homme qui..... Ah! çà, monsieur l'officier, vous a-t-on dit que pour égayer la soirée, nous voulons savoir d'avance si un de mes habits vous ira passablement?

LA COMTESSE.

J'ai peur que non.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cherubin, Suzanne, la comtesse.

SUZANNE se mesure avec lui.

ll est de ma grandeur. Otons d'abord le manteau. ( Elle le détache.)

LA COMTESSE.

Et si quelqu'un entroit?

SUZAN NE.

Est-ce que nous faisons du mai donc? Je vais fermer la porte. (Elle court.) Mais c'est la coifiure que je veux voir.

LA COMTESSE.

Sur ma toilette, une baigneuse à moi. (Suzanne entre dans, le cabinet dont la porte est au bord du thédire.)

# SCENE V.

CH ERUBIN, LA COMTESSE, assise.

LA COMTESSE.

JU sou'à l'instant du bal, le comte ignorera que vous soyez au château. Nous lui dirons après que le termps d'expédier votre brevet nous a fait naître l'idée....

CHÉRUBIN, le lui montrant.

Hélas! madame, le voici; Bazile me l'a remis de sa Part.

#### LA COMTESSE.

Déjà? l'on a craint d'y perdre une minute. (Elle lit.) Ils se sont tant pressés, qu'ils ont oublié d'y mettre son cachet.

(Elle le lui rend.)

### SCÈNE VI.

# CHÉRUBIN, LA COMTESSE, SUZANNE.

SUZANNE, entrant avec un grand bonnet.

Le cachet, à quoi?

LA COMTESSE.

A son brevet.

SUZANNE.

Déjà,?

LA COMTESSE.

C'est ce que je disois. Est-ce là ma baigneuse?

Et la plus belle de toutes. (Elle chante avec des épingles dans sa bouche.)

Tournez-vous donc envers ici, Jean de Lyra, mon bel ami.

(Chérubin se met à genoux. Elle le coiffe.) Madame, il est charmant!

LA COMTESSE.

Arrange son collet d'un air un peu plus féminin.

SUZANNE l'arrange.

La... Mais voyez donc ce morveux, comme il est joli en fille! j'en suis jalouse, moi. ( Elle lui prend le menton.) Voulez-vous bien n'être pas joli comme ça?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chérubin, Suzanne, la comtesse.

#### LA COMTESSE.

Qu'elle est folle! Il faut relever la manche, afin The l'amadis prenne mieux. (Elle le retrousse.) Priest-ce qu'il a donc au bras? un ruban.

SUZANNE.

Et un ruban à vous. Je suis bien aise que madame l'ait vu. Je lui avois dit que je le dirois, déjà. Oh! si monseigneur n'étoit pas venu, j'aurois bien repris le ruban; car je suis presque aussi forte que lui.

#### LA COMTESSE.

Il y a du sang! (Elle détache le ruban.)
CHÉRUBIN, honteux.

Ce matin, comptant partir, j'arrangeois la Courmette de mon cheval, il a donné de la tête, et La bossette m'a effleuré le bras.

#### LA COMTESSE.

On n'a jamais mis un ruban...

#### SUZANNE.

Et surtout un ruban volé. — Voyons donc ce que la bossette... la courbette... la cornette du cheval... Je n'entends rien à tous ces noms-là. — Ah! qu'il a le bras blanc! c'est comme une femme, plus blanc que le mien; regardez donc, madame. (Elle les compare.)

LA COMTESSE, d'un ton glacé.

Occupez-vous plutôt de m'avoir du taffetas gommé dans ma toilette.

(Suzanne lui pousse la tête en riant; il tombe sur l'a deux mains. Elle entre dans le cabinet au bord du théctre.)

### SCÈNE VII.

CHERUBIN, à genoux, L'A COMTESSE, aux

LA COMTESSE reste un moment sans parler, les yes sur son ruban. Chérubin la dévore de ses megant

Pou a mon ruban, monsieur... comme c'est lui dont la couleur m'agrée le plus.... j'étois fuen colère de l'avoir perdu.

# SCÈNE VIII.

CHERUBIN, à genoux, LA CCMTESSE, assise 
SUZANNE.

#### SUZANNE, revenant.

Er la ligature à son bras? (Ette remet à la com-

#### LA COMTESSE.

En allant lui chercher tes hardes, prends le ruban d'un autre bonnet.

(Suzanne sort par la porte du fond, en emportant

### SCÈNE IX.

CHERUBIN, à genoux, LA COMTESSE, assise. -

CHÉRUBIN, les yeux baissés.

Czru qui m'est ôté m'auroit guéri en moins -

LA COMTESSE.

Par quelle vertu? (Lui montrant le taffetas.) Ceci vant mieux.

CHÉRUBIN, hésitant.

Quand un ruban.... a serré la tête.... ou touché la peas d'une personne....

LA COMTESSE, coupant la phrase.

.... Étrangère, il devient bon pour les blessures? J'ignorois cette propriété. Pour l'éprouver, je garde celui-ci qui vous a serré le bras. A la prenite égratignure... de mes femmes, j'en ferai l'essai.

CRÉRUBIR, pénétré.

Vous le gardez, et moi je pars.

LA COMTESSE.

Non pour toujours.

CHÉRUBIS.

Je suis si malheureux!

LA COMTESSE, émue.

Il pleure à présent! c'est ce vilain Figaro, avec son pronostic!

CHÉRUBIN, exalté.

Ah! je voudrois toucher au terme qu'il m'a prédis, sie de mourir à l'instant, peut-être ma bouche oseroit....

LA CONTESSE l'interrompt et lui essuie les yeux avec son mouchoir.

Taisez-vous, taisez-vous, enfant. Il n'y a pas un

brin de raison dans tout ce que vous dites. 

frappe à la porte; elle élève la voix,) Qui fra

### SCÈNE X.

CHERUBIN, LA COMTESSE, LE COM

LE COMTE, en dehors.

Pounquoi donc enfermée?

LA COMTESSE, troublée, se lève.

C'est mon époux, grands dieux! (A Chérabirqui s'est levé aussi.) Vous, sans manteau, le coules bras nus! seul avec moi! cet air de désordre un billet reçu, sa jalousie!...

LE COMTE, en dehors.

Vous n'ouvrez pas?

LA COMTESSE.

C'est que... je suis seule.

LE COMTE, en dehors.

Seule? Avec qui parlez-vous donc?

LA COMTESSE, cherchant.

... Avec vous, sans doute.

CHÉRUBIN, à part.

Après les scènes d'hier et de ce matin, il me tueroit sur la place. (Il court au cabinet de toilette, y entre, et tire la porte sur lui.)

### SCÈNE XI.

LA COMTESSE, seule, en ôte la clef, et court ouvrir au comte.

A = ! quelle faute! quelle faute!

### SCÈNE XII.

LE COMTE, L'A COMTESSE.

LE COMTE, un peu sévère..

Vous n'êtes pas dans l'usage de vous enfermer.

Je .... je chiffonnois.... oui, je chiffonnois avec Suza nne; elle est passée un moment chez elle.

LE COMTE, l'examinant.

Ous avez l'air et le ton bien altérés.

LA COMTESSE.

Celan est pas étonnant... pas étonuant du tout... je vous assure... nous parlions de vous... elle est passée, comme je vous dis.

LE COMTE.

Vous parliez de moi!... Je suis ramené par l'inquiétude; en montant à cheval, un billet qu'on m'à remis, mais auquel je n'ajoute aucune soi, m'à... pourtant agité.

LA COMTESSE.

Comment, monsieur?... quel billet?

LE COMTE.

Il faut avouer, madame, que vous ou moi Théâtre. Comédies. 14.

sommes entourés d'êtres... bien méchants. On me donne avis que, dans la journée, quelqu'un, que je crois absent, doit chercher à vous entretenir.

LA COMTESSE.

Quel que soit cet audacieux, il faudra qu'il P' nètre ici; car mon projet est de ne pas quitter chambre de tout le jour.

LE COMTE.

Ce soir, pour la noce de Susanne?

LA COMTESSE.

Pour rien au monde; je suis très incommodé

LE COMPE.

Heureusement le docteur est ici. (Le page fatomber une chaise dans le cabinet.) Quel bruit en tends-je?

LA COMTESSE, plus troublée.

Du bruit?

LE CORTE.

On a fait tomber un meuble.

LA COMTESSE.

Je... je n'ai rien entendu, pour moi.

LE COMTE.

Il faut que vous soyes furieusement préceupée!

LA COMTESSE.

Préoccupée! de quoi?

LE CORTE.

Il y a quelqu'un dans ce cabinet, madame.

LA COMTESSE.

Eh!... que voulez-vous qu'il y ait, monsieur?

LE COMTE.

C'est moi qui vous le demande, j'arrive.

LA COMTESSE.

Eh! mais.... Suzanne apparemment qui range. LE COMTE.

Vous avez dit qu'elle étoit passée chez elle.

LA COMTESSE.

Passée... ou entrée là; je ne sais lequel.

LE COMTE.

Si c'est Suzanne, 'd'où vient le trouble où je

LA COMTESSE.

Du trouble pour ma camariste!

LE COMTE.

Pour votre camariste, je ne sais, mais pour du trouble, assurément.

LA COMTESSE.

▲ ssurément, monsieur, cette fille vous trouble et ▼ous occupe beaucoup plus que moi.

LE COMTE, en colère.

Elle m'occupe à tel point, madame, que je veux la voir à l'instant.

LA COMPESSE.

Je crois, en effet, que vous le voulez souvent; mais voilà bien les soupçons les moins fondés....

# SCÈNE XIII.

LE COMTE, LA COMTESSE, SUZANNE, entras avec des hardes et poussant la porte du fond.

#### LE COMTE.

ILS en seront plus-aisés à détruire. (Il parle capinet.) Sortez, Suzon; je vous l'ordonne. (Suzanne s'arrête auprès de l'alcove dans le fond.

LA COMTESSE.

Elle est presque nue, monsieur : vient-or troubler ainsi des femmes dans leur retraite? Ellessayoit des hardes que je lui donne en la ma riant; elle s'est enfuie, quand elle vous a entendu.

#### LE COMTE.

Si elle craint tant de se montrer, au moins elle peut parler. (Il se tourne vers la porte du cabinet.) Répondez-moi, Suzanne; êtes-vous dans ce cabi-

(Suzanne, restée au fond, se jette dans l'alcove et s'y cache.)

LA COMTESSE, vivement, parlant au cabinet. Suzon, je vous défends de répondre. (Au comte.) On n'a jamais poussé si loin la tyrannie.

LE COMTE, s'avançant au cabinet.

Oh bien! puisqu'elle ne parle pas, vêtue ou non, je la verrai.

LA COMTESSE, se metiant au-devant.

Partout ailleurs je ne puis l'empêcher; mais j'espère aussi que chez moi...

#### LE COMTE.

Et moi j'espère savoir dans un moment quelle est cette Suzanne mystérieuse. Vous demander la clef, seroit, je le vois, inutile; mais il est un moyen sûr de jeter en dedans cette légère porte. Holi, quelqu'un!

#### LA COMTESSE.

Attirer vos gens, et faire un scandalo public d'un soupçon qui nous rendroit la fable du châtean?

#### LE COMTE.

Fort bien, madame; en effet, j'y suffirai; je vais à l'instant prendre chez moi ce qu'il faut.... (!! \*\*\*Che pour sortir et revient.) Mais, pour que tout reste au même état, voudriez-vous bien m'accompagner sans scandale et sans bruit, puisqu'il vous déplaît tant?.. Une chose aussi simple, apparement, ne me sera pas refusée.

LA COMTESSE, troublée.

Eh! monsieur, qui songe à vous contrarier?

Ah! j'oubliois la porte qui va chez vos femmes; il faut que je la ferme aussi, pour que vous soyez Pleinement justifiée. (Il va fermer la porte du fond, et en ôte la clef.)

LA COMTESSE, à part.

O ciel! étourderie funeste!

LE COMTE, revenant à elle.

Maintenant que cette chambre est close, acceptez mon bras, je vous prie; (il élève la voix) et 198 LE MARIAGE DE FIGARO.

quant à la Suzanne du cabinet, il faudra qu'elle
ait la bonté de m'attendre, et le moindre mal qui
puisse lui arriver à mon retour...

LA COMTESSE.

En vérité, monsieur, voilà bien la plus odietse aventure... (Le comte l'emmène et ferme la porte à la clef.)

# SCÈNE XIV.

SUZANNE, CHÉRUBIN.

SUBLEUE sort de l'alcove, accourt au cabinet et parle à la serrure.

Ouvrez, Chérubin, ouvrez vite, c'est Suzanne; ouvrez et sortez.

CHÍRUBIE, sortant.

Ah! Suzon, quelle horrible scène!

Sortez, vous n'avez pas une minute.

CHÉRUBIS, effragé.

Et par où sortir?

SULANNE.

Je n'en sais rien, mais sortez.

CHÉRUBIS.

S'il n'y a pas d'issue?

SUZANNE.

Après la rencontre de tantôt, il vous écrase-

<sup>1</sup> Chérubin, Suzanne.

roit, et nous serions perdues. Courez conter à Figaro...

CHÉRUBIN.

La senêtre du jardin n'est peut-être pas bien hante. (Il court y regarder.)

SURANN, avec effroi.

Un grand, étage! impossible. Ah! ma pauvre maîtresse! et mon mariage, ô ciel!

CHÉRUBIN, revenant.

Elle donne sur la melonnière; quitte à gâter une couche ou deux.

· SULABBE le retient, et s'écrie :

Il wa so tuer!

CRÉRUBIN, exalté.

Dans un goufire allumé, Suzon! oui, je m'y jetterois, plutôt que de lui nuire.... Et ce baiser va me porter bonheur. (Il l'embrasse et court sauter par la fenêtre.)

# SCÈNE XV.

SUZANNE, seule, un cri de frayeur.

An!.. (Elle tombe assise un moment. Elle va péiblement regarder à la fenêtre et revient.) Il est déjà bien loin. Oh! le petit garnement! Aussi leste que foli, si celui-là manque de semmes.... Prenons sa Place au plus tôt. (En entrant dans le cabinet.) Vous pouvez à présent, monsieur le comte, rompre la cloison, si cela vous amuse; au diantre qui répond un mot. (Elle s'y enferme.)

# SCÈNE XVI.

LE COMTE, LA COMTESSE rentrent dans la chambre.

LE COMTE, une pince à la main, qu'il jette sur le fauteuil.

Tour est bien comme je l'ai laissé. Madame, en m'exposant à briser cette porte, réfléchissez aux suites : encore une fois voulez-vous l'ouyrir?

LA COMTESSE.

Eh! monsieur, quelle horrible humeur peut altérer ainsi les égards entre deux époux? Si l'amour vous dominoit au point de vous inspirer ces fureurs, malgré leur déraison, je les excuserois; j'oublierois, peut-être, en faveur du motif, ce qu'elles ont d'offensant pour moi : mais la seule vanité peut-elle jeter dans cet excès un galant homme?

LE COMTE.

Amour ou vanité, vous ouvrirez la porte, ou je vais à l'instant...

LA COMTESSE, au-devant.

Arrêtez, monsieur, je vous prie. Me croyezvous capable de manquer à ce que je me dois?

LE COMTE.

Tout ce qu'il vous plaira, madame; mais je verrai qui est dans ce cabinet.

LA COMTESSE, effrayée.

Eh bien! monsieur, vous le verrez. Écoutezmoi... tranquillemeut; LE COMTE.

Ce n'est donc pas Suzanne?

LA COMTESSE, timidement.

Au moins n'est-ce pas non plus une personne... dont vous deviez rien redouter... Nous disposions une plaisanterie... bien innocente, en vérité, pour ce soir... et je vous jure...

LE COMTE.

Et vous me jurez?

LA COMTESSE.

Que nous n'avions pas plus de dessein de vous ofenser l'un que l'autre.

LE COMTE, vite.

L'un que l'autre? C'est un homme?

LA COMTESSE.

Un enfant, monsieur.

LE COMTE.

Eh! qui donc?

LA COMTESSE.

A peine osé-je le nommer.

LE COMTE, furieux.

Je le tuerai..

LA COMTESSE.

Grands dieux!

. LE COMTE.

Parlez donc.

LA COMTESSE.

Ce jeune... Chérubin...

LE COMTL

Cherubin! l'insolent! Voilà mes soupçons et billet expliques.

LA COMPESSE, joignant les mains.

Ah! monsieur, gurdes de penser...

LE COMPE, frappaul du pied, à part.

Je trouverai partout ce mandit page! (Hest. Allous : madame : ouvrez : je sais tout maintenant Vous n'auriez pas etc si emue, en le congédiente matin : il seroit parti quand je l'ai ordonné; vos n'auriez pas mis tant de faussete dans votre cui de Suzanne : il ne se seroit pas si soignement caché, s'il n'y avoit rien de criminel.

#### LA COMTESSE.

Il a craint de vous irriter en se montrant. LE CONTE, hors de lai, criant tourné vers le cubis Sors donc, petit malheureux!

LA CONTESSE le prend à bras le corps, en l'éloigne

Ah! monsieur, monsieur, votre colère me fi tiembler pour lui. N'en croyes pas un injusoupçon, de grâce; et que le désordre où vo l'allez trouver...

LE COMTE.

Du désordre!

#### LA CONTESSE.

Hélas! oui; prêt à s'habiller en femme, u coiffure à moi sur la tête, en veste et sans mantes le cou ouvert, les bras nus, il alloit essayer...

#### LE COMTE.

Et vous vouliez garder votre chambre! Indigne épouse! ah! vous la garderez.... long-temps; mais il faut, avant, que j'en chasse un insolent, de maaitre à ne plus le rencontrer nulle part.

Monsieur le comte, épargnez un enfant; je ne me consolerois pas d'avoir causé...

LE COMTE.

Vos frayeurs aggravent son crime.

LA COMTESSE.

Il n'est pas coupable, il partoit : c'est moi qui l'ai fait appeler.

LE COMTE, furieux.

Levez-vous. Otez-vous.... Tu es bien audaciouse d'oser me parler pour un autre?

LA COMTESSE.

Eh bien! je m'ôterai, monsieur, je me leverai, N'vous remettrai même la clef du cabinet: mais, au nom de votre amour...

LE COMTE.

De mon amour, perfide!

LA COMTESSE se lève et lui présente la clef.

Promettez-moi que vous laisserez aller cet enfant sans lui faire aucun mal; et puisse après tout rotre courroux tomber sur moi, si je ne vous conraines pas....

LE COMTE, prenant la clef. Je n'éconte plus rien. well and and held DE SIGARO.

LA MARTESSE. E MANT LUE LUE REPUBLICADE LE REMONDADE LE LES LIBERTS.

A seal in morning

. I tota I'm more a meter et recime.

l er ingenne:

### SCENE IVIE

BURGANIE LE MOMTH, SEZANJE

COLTE ANT ME CUNE.

 A e mera e le meral. > Tuez-le donc œ meman page

11 11 E 23. È sarti.

An opinion frame. Lagranum la commence qui est escre escretare. La rous musi, vous junion l'etnonement : Mais pento-ion alle m'y est pas seule, El entre.

# SCÉNE XVIII.

1.4 COMTRSSE, zulie. SUZANNE

SHANN AL accourt a sa maitresse.

Bewerenz vous, madame, il est bien loin; il a fait un saut.

LA COMTESSE.

Ah! Suron, je suis morte.

## SCÈNE XIX.

L'A COMTESSE, assise, SUZANNE, LE COMTE.

EE COMEE sort du cabinet d'un' air confus. Après un court silence:

Le n'y a personne, et pour le coup j'ai tort. Madame?.. vous jouez fort bien la comédie.

SUZABBE, gaiment.

Et moi, monseigneur?

(La comtesse, son mouchoir sur sa bouche pour se remettre, ne parle pas.) 1

LE COMTE, s'approchant.

Quoi! madame, vous plaisantiez?

LA COMTESSE, se remellant un peu.

Et pourquoi non, monsieur?

LE COMTE.

Quel affreux badinage! et par quel motif, je vous prie?..

LA COMTESSE.

Vos folies méritent-elles de la pitié?

LE COMTE.

Nommer folies ce qui touche à l'honneur!

LA COMTESSE, assurant son ton par degres.

Me suis-je unie à vous pour être éternellement dévouée à l'abandon et à la jalousie, que vous seul osez concilier?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suzanne, la comtesse assise, le counte.

Théâtre. Comédies. 14. -

#### LE COMTE.

Qui m'a dit le tenir d'un paysan. O perfide l' chanteur! lame à deux tranchants! c'est toi qu: # paieras pour tout le monde.

#### LA COMTESSE.

Vous demandez pour vous un pardon que vous refusez aux autres : voilà bien les hommes! Ah! s: jamais je consentois à pardonner en faveur de l'erreur où vous a jeté ce billet, j'exigerois que l'amuistic fût générale.

#### LE COMTE.

Eh bien! de tout mon cœur, comtesse. Mais comment réparer une faute aussi humiliante?

LA COMTESSE, se levant.

Elle l'étoit pour tous deux.

#### LE COMTE.

Ah! dites pour moi scul. — Mais je suis encore à concevoir comment les semmes prennent si vite et si juste l'air et le ton des circonstances. Vous rougissiez, vous pleuriez, votre visage étoit défait.... D'honneur il l'est encore.

### LA COMTESSE, s'efforçant de sourire.

Je rougissois.... du ressentiment de vos soupçons. Mais les hommes sont-ils assez délicats pour distinguer l'indignation d'une âme honnête outragée, d'avec la confusion qui naît d'une accusation méritée?

#### LE COMTE, souriant.

Et ce page en désordre, en veste, et presque nu....

LA COMTESSE, montrant Suzanne.

Vous le voyez devant vous. N'aimez-vous pas mieux l'avoir trouvé que l'autre? En général, vous ne haissez pas de rencontrer celui-ci.

LE COMTE, riant plus fort.

Et ces prières, ces larmes feintes....

LA COMTESSE.

Vous me faites rire, et j'en ai peu d'envie.

LE COMTE.

Nous croyons valoir quelque chose en politique, et nous ne sommes que des enfants. C'est vous, c'est vous, madame, que le roi devroit envoyer en ambassade à Londres. Il faut que votre sexe ait fait une étude bien réfléchie de l'art de se composer pour réussir à ce point.

LA COMTESSE.

C'est toujours vous qui nous y forcez.

SUZANNE.

Laissez-nous prisonniers sur parole, et vous Verrez si nous sommes gens d'honneur.

LA COMTESSE.

Brisons là, monsieur le comte. J'ai peut-être été trop loin; mais mon indulgence en un cas aussi grave doit au moins m'obtenir la vôtre.

LE COMTE.

Mais vous répéterez que vous me pardonnez. LA COMTESSE.

Est-ce que je l'ai dit, Suzon?

SUZANNE.

Je ne l'ai pas entendu, madame.

18.

II COMTE.

Eh hien! que or mo: vous echappe.

LA CONTESSE.

Le méritez-vous donc, ingrat?

LE COMTE.

Oui, par mon repentir.

STEASSE

Soupçonner un homme dans le cabinet de ms 41.

LE COMTE.

Elle m'en a si séverement puni!

SCIAFFE.

Ne pas s'en fier à elle, quand elle dit que c'es-

LE COMTE.

Rosine, êtes-vous donc implacable?

LA COMTESSE.

Ah! Suzon, que je suis foible! quel exemple je te donne! (Tendant in main au comte.) On ne croira plus à la colère des femmes.

SUZABBE,

Bon! madame, avec eux, as faut-il pas toujours

(Le comte baise ardemment la main de sa femme.)

### SCENE XX.

# UZANNE, FIGARO, LA COMTESSE, LE COMTE.

FIGARO, arrivant tout essoufflé.

On disoit madame incommodée. Je suis vite ccouru.... je vois avec joie qu'il n'en est rien.

LE COMTE, sechement.

Vous êtes fort attentif.

FIGARO.

Et c'est mon devoir. Mais, puisqu'il n'en est rien, monseigneur, tous vos jeunes vassaux des deux sexes sont en bas avec les violons et les comemuses, attendant, pour m'accompagner, l'instant où vous permettrez que je mêne ma fiancée....

LE COMTE.

Et que surveillera la comtesse au château?

La veiller! elle n'est pas malade.

LE COMTE.

Non; mais cet homme absent qui doit l'entretenir!

FIGARO.

Quel homme absent?

LE COMPE.

L'homme du billet que vous avez remis à Bezile.

Qui dit cela?

LLCORTL

Quand je ne le saurois pas d'ailleurs, fripor physionomie qui t'accuse, me prouveroit déjà tu mens.

FIGARO.

S'il est ainsi, ce n'est pas moi qui mens, c ma physionomie.

STZASBE.

Va, mon pauvre Figaro, n'use pas ton quence en désaites; nous avons tout dit.

FIGARO.

Et quoi dit? Vous me traitez comme un Bar suzabbe.

Que tu avois écrit le billet de tantôt pour f accroire à monseigneur, quand il entreroit, qu petit page étoit dans ce cabinet, où je me suis fermée.

LE COMTE.

Qu'as-tu à répondre?

LA COMTESSE.

Il n'y a plus rien à cacher, Figaro; le badin est consommé.

FIGARO, cherchant à deviner.

Le badinage.... est consommé?

LE COMTE.

Oui, consommé. Que dis-tu là-dessus?

FIGARO.

Moi! je dis... que je voudrois bien qu'ou

put dire autant de mon mariage; et si vous l'ordonnez...

LE COMTE.

Tu conviens donc enfin du billet?

FIGARO.

Puisque madame le veut, que Suzanne le veut, que vous le voulez vous-même, il faut bien que je le veuille aussi : mais à votre place, en vérité, monseigneur, je ne croirois pas un mot de tout co que nous vous disons.

LE COMTE.

Toujours mentir contre l'évidence! à la fin , cela . B'irrite.

LA COMTESSE, en riant.

Eh! ce pauvre garçon! pourquoi voulez-vous, monsieur, qu'il dise une fois la vérité?

FIGARO, bas, à Suzanne.

Je l'avertis de son danger; c'est tout ce qu'un hounête homme peut faire.

SUZANNE, bas.

As-tu vu le petit page?

FIGARO, bas.

Encore tout froissé.

SUZANNE, bas.

Ah! Pécaire!

LA COMTESSE.

Allons, monsieur le comte, ils brûlent de s'unir: leur impatience est naturelle : entrons pour la cérémonie.

LE COMTE, à part.

Et Marceline, Marceline. (Haut.) Je voude être... au moins vêtu.

LA COMTESSE.

Pour nos gens! Est-ce que je le suis?

# SCÈNE XXI.

FIGARO, SUZANNE, LA COMTES€ LE COMTE, ANTONIO.

ANTONIO, demi-gris, tenant un pot de girofe écrasées.

Monseigneur! monseigneur!

LE COMTE.

Que me veux-tu, Antonio?

ANTONIO.

Faites donc une fois griller les croisées donnent sur mes couches. On jette toutes sos de choses par ces fenêtres; et tout à l'heure encon vient d'en jeter un homme.

LE COMTE.

Par ces fenêtres?

ANTONIO.

Regardez comme on arrange mes giroflées! suz Anna, bas, à Figaro.

Alerte, Figaro! alerte.

FIGARO.

Monseigneur, il est gris des le matin.

ANTONIO.

Vous n'y êtes pas. C'est un petit reste d'hier. Voilà comme on fait des jugements... ténébreux.

LE COMTE, avec feu.

Cet homme! cet homme! où est-il?

ANTONIO.

Où il est?

LE COMTE.

Oui.

ANTONIO.

C'est ce que je dis. Il faut me le trouver déjà. Je suis votre domestique; il n'y a que moi qui prends soin de votre jardin; il y tombe un homme, et vous sentez... que ma réputation en est esseurée.

SUZANNE, bas, à Figaro.

Détourne, détourne.

FIGARO.

To boiras donc toujours?

ANTONIO.

Et si je ne huvois pas, je deviendrois enragé.

LA COMTESSE.

Mais en prendre ainsi sans besoin....

ANTONIO.

Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, madame; il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes...

LE COMTE, vivement.

Miponds-moi donc, ou je vais te chasser.

ARTORIO.

Est-ce que je m'en irois?

LE COMTE.

Comment donc?

ANTONIO, se touchant le front.

Si vous n'avez pas assez de ça pour garde ton domestique, je ne suis pas assez bête, repour renvoyer un si bon maître.

LE COMTE, le secouant avec colère.

On a, dis-tu, jeté un homme par cette sent ere

Oui, mon excellence; tout à l'heure, en vestiblanche, et qui s'est enfui, jarni, courant....

LE COMTE, impatienté.

Après?

ANTONIO.

J'ai bien voulu courir après; mais je me donné contre la grille une si sière gourde main, que je ne peux plus remuer ni pied ni p et de ce doigt-là. (Levant le doigt.)

LE COMTE.

Au moins tu reconnoîtrois l'homme?

ANTONIO.

Oh! que oui dà.... si je l'avois vu, pourtant suzanne, bas, à Figaro.

Il ne l'a pas vu.

FIGARO.

Voila bien du train pour un pot de fleur ra Combien te faut-il, pleurard, avec ta giroflée 1 est inutile de chercher, monseigneur; c'est rate qui ai sauté. LE COMTE.

Comment! c'est vous?

ANTONIO.

Combien te faut-il, pleurard? Votre corps a donc bien grandi depuis ce temps-là; car je vous ai trouvé beaucoup plus moindre, et plus fluet.

FIGARO.

Certainement; quand on saute, on se pelotonne.

M'est avis que c'étoit plutôt..... qui diroit, le gringalet de page.

LE COMTE.

Chérubin, tu veux dire?

FIGARO.

Oui, revenu tout exprès, avec son cheval, de la Pette de Séville, où peut-être il est déjà-

ANTONIO.

Oh! non, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça; je na dis pas ça; je na is pas vu sauter de cheval, car je le dirois de naême.

LE COMTE.

Quelle patience!

FIGARO.

J'étois dans la chambre des femmes, en veste blanche: il fait un chaud!... J'attendois la Suzanuette, quand j'ai oui tout à coup la voix de monseigneur, et le grand bruit qui se faisoit: je ne uni quelle crainte m'a saisi à l'occasion de ce billet; et s'il faut avouer ma bêtise, j'ai sauté sans ré-

Théâtre: Comédies. 14.

128 LE MARIAGE DE FIGARO.

flexion sur les couches, où je me suis même t

foulé le pied droit. (Il frotte son pied.)

ARTORIO.

Puisque c'est vous, il est juste de vous : ce brinborion de papier qui a coulé de votes en tombant.

LE COMPE, so jetant dessus.

Donne-le moi. (Il ouvre le papier et le refu
FIGARO, à part.

Je suis pris.

LE COMTE, à Figaro.

La frayeur ne vous aura pas fait oublier contient ce papier, ni comment il se trouvoi votre poche?

FIGARO, embarrassé, fouille dans ses poche tire des papiers.

Non, sûrement... Mais c'est que j'en ai te faut répendre à tout.... (Il regarde un des pa Ceci? an! c'est une lettre de Marceline, en c pages; elle est belle!... Ne seroit-ce pas la re de ce pauvre braconnier en prison?... Ne voici... J'avois l'état des meubles du petit el dans l'autre poche...

(Le comte r'ouvre le papier qu'il tient LA COMTESSE, bas, à Suzanne. Ah dieux! Suzon. C'est le brevet d'officie auzanne, bas, à Figaco, Tout est perdu, e'est le brevet. LE COMTE replie le papiers

Eh bien! l'homme sux expédients, vous ne deviuez pas?

Monseigneur dit, si vous ne devinez pas?

FIGARO, le repoussant...

Fi donc! vilain, qui me parle dans le nez!

LE COMTE.

Vous ne vous rappelez pas ce que ce peut être?

FIGARO.

A, a, a, ah! povero! ce sera le brevet de oe malheureux enfant, 'u'il m'avoit remis, et que j'ai oublié de l'ut rendre. O, o, o, oh! étourdi que je suis! que fera-t-il sans son brevet? Il faut courir...

LE COMTE.

Pourquoi vous l'auroit-il remis?

FIGARO, embarrassé.

Il... désiroit qu'on y fit quelque chose.

LE COMTE, regardant son papier. Il n'y manque rien.

LA COMTESSE, bas, à Suzanne Le cachet.

SUZANNE, bas, à Figaro.

Le cachet manque.

LE COMTE, à Figaro. Vous ne répondez pas?

Antonio, Figaro, Suzanne, la comtesse, le comte.

FIGARO.

C'est... qu'en effet, il y manque peu de cho

LE COMTE.

L'usage! l'usage! l'usage de quoi?

FIGARO.

D'y apposer le sceau de vos armes. Peut-

Allons, il est écrit que je ne saurai rien. (

part.) C'est ce Figaro qui les mène, et je ne me

vengerois pas! (Il veut sortir avec dépit.)

FIGARO, l'arrétant.

Vous sortez sans ordonner mon mariage?

# SCÈNE XXII.

BAZILE, BARTHOLO, MARCELINE, FIGAR LE COMTE, GRIPE-SOLEIL, LA CO TESSE, SUZANNE, ANTONIO, VALE TO DU COMTE, SES VASSAUX.

MARCELINE, au comte.

Ne l'ordonnez pas, monseigneur; avant de lui faire grâce, vous nous devez justice. Il a des engagements avec moi.

LE COMTE, à part.

Voilà ma vengeance arrivée.

FIGARO.

Des engagements? de quelle nature? expliquezvous. MARCELINE.

Oui, je m'expliquerai, malhonnête!
(La comtesse s'assieu sur une bergère. Suzanne est

derrière elle.)

LE COMTE.

De quoi s'agit-il, Marceline?

MARCELINE.

D'une obligation de mariage.

FIGARO.

Un billet, voilà tout, pour de l'argent prêté.

MARCELINE, au comte.

Sous condition de m'épouser. Vous êtes un grand seigneur, le premier juge de la province....

LE COMTE

Présentez-vous au tribunal; j'y rendrai justice à tout le monde...

BAZILE, montrant Marceline.

En ce cas, votre grandeur permet que je fasse aussi valoir mes droits sur Marceline?

LE COMTE, à part,

Ah! voilà mon fripon du billet.

RICARO

Autre fou de la même espèce!

LE COMTE, en colère, à Bazile.

Vos droits! vos droits! il vous convient bien de parler devant moi, maître sot!

ANTONIO, frappant dans sa main.

Il ne l'a, ma foi, pas manqué du premier coup: c'est son nom.

LE COMTE.

Marceline, on suspendra tout jusqu'à l'examede vos titres, qui se fera publiquement dans grand'salle d'audience. Honnête Bazile! age itdèle et sûr! allez au bourg chercher les gens siège.

BAZILE.

Pour son affaire?

LE COMTE.

Et vous m'amènerez le paysan du billet.

BAZILE.

Est-ce que je le connois?

LE COMTE.

Vous résistez!

BAZILE.

Je ne suis pas entré au château pour en faire l --commissions.

LE COMTE.

Quoi donc?

BAZILE.

Homme à talent sur l'orgue du village, je montre le clavecin à madame, à chanter à ses femmes, la mandoline aux pages; et mon emploi, surtout, est d'amuser votre compagnie avec ma guitare, quand il vous plaît me l'ordonner.

GRIPE-SOLEIL, s'avançant.

J'irai bien, monsigneu, si cela vous plaira?

LE COMTE.

Quel est ton nom, et ton emploi?

3

**6**1

GRIPE-S OLEIL.

Je suis Gripe-Soleil, mon bon signeu; le-petit pateuriau des chèvres, commandé pour le seu d'artifice. C'est sête aujourd'hui dans le troupiau; et je sais ous-ce-qu'est toute l'enragée boutique à Procès du pays.

LE COMTE.

Ton zèle me plait; vas-y: mais, vous, (à Bazite) accompagnez monsieur en jouant de la guitare, et chantant pour l'amuser en chemin. Il est de ma compagnie.

GRIPE-SOLEIL, joyeux.

Oh! moi, je suis de la...

(Suzanne l'apaise de la main, en lui montrant la comtesse.)

BAZILE, surpris.

Que j'accompagne Gripe-Soleil en jouant?..

LE COMTE.

C'est votre emploi : partez; ou je vous chasse.

(Il sort.)

# SCÈNE XXIII.

BAZILE, BARTHOLO, MARCELINE, FIGARO, GRIPE-SOLEIL, LA COMTESSE, SUZANNE, ANTONIO, VALETS DU COMTE, SES VASSAUX.

BAZILE, à lui-même.

An! je n'irai pas lutter contre le pot de fer, moi qui ne suis...

FIGARO.

Qu'une cruche.

BAZILE, à part.

Au lieu d'aider à leur mariage, je m'en vais as, surer le mien avec Marceline. (A Figaro.) Ne conclus rien, crois-moi, que je ne sois de retour. (Il va prendre la guitare sur le fauteuil du fond.)

FIGARO le suit.

Conclure! oh! va, ne crains rien; quand même tu ne reviendrois jamais.... Tu n'as pas l'air en train de chanter; veux-tu que je commence?.. Allons, gai! haut la-mi-la, pour ma fiancée. (Il se met en marche à reculons, danse en chantant la séguedille suivante; Bazile accompagne, et tout le monde le suit.)

### SÉGUEDILLE.

Je préfère à richesse

La sagesse

De ma Suzon;

Zon, zon, zon,

Zon, zon, zon,

Zon, zon, zon,

Zon, zon, zon.

Aussi sa gentillesse

Est maîtresse

De ma raison;

Zon, zon, zon,

Zon, zon, zon,

Zon, zon, zon,

Zon, zon, zon.

(Le bruit s'éloigne, on n'entend pas le reste.)

# SCÈNE XXIV.

SUZANNE, LA COMTESSE.

LA COMTESSE, dans sa bergère.

Vous voyez, Suzanne, la jolie scène que votre étourdi m'a valu avec son billet.

SUZANNE.

Ah! madame, quand je suis rentrée du cabinet, si vous aviez vu votre visage! il s'est terni tout à coup: mais ce n'a été qu'un nuage; et, par degrés, vous êtes devenue rouge, rouge!

LA COMTESSE.

Il a donc sauté par la fenêtre?

SUZANNE.

Sans hésiter; le charmant enfant! léger... comme apeille.

### LA COMTESSE.

Ah! ce fatal jardinier! Tout cela m'a remuée au point... que je ne pouvois rassembler deux idées.

SUZANNE.

Ah! madame, au contraire; et c'est là que j'ai vu combien l'usage du grand monde donne d'aisance aux dames comme il faut, pour mentir sans qu'il y paroisse.

LA'COMTESSE.

Crois-tu que le comte en soit la dupe? Et s'il trouvoit cet enfant au château?

SUZANNE.

Je vais recommander de le cacher si bien...

#### LA COMTESSE.

Il faut qu'il parte. Après ce qui vient d'arriver, vous croyez bien que je ne suis pas tentée de l'envoyer au jardin à votre place.

#### SUZABRE.

Il est certain que je n'irai pas non plus. Voil adonc mon mariage encore une fois....

### LA COMTESSE, se levant.

Attends.... Au lieu d'un autre on de toi, si j'allois moi-même?

SUZANNE.

Vous, madame?

### LA COMTESSE.

Il n'y auroit personne d'experé..." Le comme le alors ne pourroit nier... Avoir puni sa jalousie, et lui prouver son infidélité! cela seroit... Allens: the bonheur d'un premier hasard m'enhardit à teat le second. Fais-lui savoir promptement que tu rendras au jardin. Mais surtout que personne...

Ah! Figaro.

#### LA COMTESSE.

Non, non. Il voudroit mettre ici da sien... Monaque de velours et ma canne, que j'aille Jrêver sur la terrasse. (Suzanne entre dans le cabine et de toilette.)

# SCÈNE XXV.

LA COMTESSE, seule.

IL est assez effronté, mon petit projet! (Elle se retourne.) Ah! le ruban! mon joli ruban! je t'oubliois! (Elle le prend sur sa bergère et le roule.) Tu ue me quitteras plus... tu me rappelleras la scène où ce malheureux enfant.... Ah! monsieur le comte, qu'avez-vous fait?... Est moi! que fais-je en ce moment?

# SCÈNE XXVI.

LA COMTESSE, SUZANNE.

(La comtesse met fartivement le ruhan dans son sein.)

SUZANNE

Voici la canne et votre loup.

LA COMTESSE.

Souviens-toi que je t'ai défendu d'en dire un mot à Figaro.

SUZANNE, avec joie.

Madame, il est charmant, votre projet. Je viens d'y réfléchir. Il rapproche tout, termine tout, embrasse tout; et quelque chose qui arrive, mon mariage est maintenant certain. (Elle baise la main de sa maîtresse.)

(Elles sortent.)

FIN DU SECOND ACTE.

(Pendant l'entr'acte, des valets arrangent la salle d'
dience : on apporte les deux banquettes à dossier
avocats, que l'on place aux deux côtés du théâtre,
façon que le passage soit libre par derrière. On posse
une estrade à deux marches dans le milieu du théâtre
vers le fond, sur laquelle on place le fauteuil du
comte. On met la table du greffier et son taboures
de côté sur le devant, et des sièges pour Brid'oison
et d'autres juges, des deux côtés de l'estrade du
comte.)

# ACTE TROISIÈME.

Le théatre représente une salle du château, appelée salle du trône et servant de salle d'audience, ayant sur le côté une impériale en dais, et dessous, le portrait du roi.

# SCÈNE I.

LE COMTE, PEDRILLE, en veste et botte, tenant un paquet cacheté.

LE COMTE, vite.

M'AS-TU bien entendu?

PÉDRILLE.

Excellence, oui.

(It sort.)

# SCÈNE II.

LE COMTE, seul, criant.

Pédrille!

Théâtre. Comédies. 14.

20

# SCÈNE III.

LE COMTE, PEDRILLE, revenan -

PÉDRILLE.

Excellence?

LE COMTE.

On ne t'a pas vu?

PÉDRILLE.

'Ame qui vive.

LE COMTE.

Prenez le cheval barbe.

PÉDRILLE.

Il est à la grille du potager, tout sellé.

TE COMTE.

Ferme, d'un trait, jusqu'à Séville.

PÉDRILLE.

Il n'y a que trois lieues; elles sont bonnes.

LE COMTE.

En descendant, sachez si le page est arrivé.

PÉDRILLE.

Dans l'hôtel?

LE COMTE.

Oui; surtout depuis quel temps.

PÉDRILLE.

J'entends.

LE COMTÉ.

Remets-lui son brevet, et reviens vite.

PÉDRIELE.

Et s'il n'y étoit pas?

LE COMTE.

Revenez plus vite, et m'en rendez compte:

## SCÈNE IV.

LE COMTE, seul, marche en révant.

J'AI fait une gaucherie en éloignant Bazile..... la colère n'est bonne à rien. — Ce billet remis par lui, qui m'avertit d'une entreprise sur la comtesse; la camariste enfermée quand j'arrive; la maîtresse affectée d'une terreur fausse ou vraie; un homme qui saute par la fenêtre, et l'autre après qui avoue..... ou qui prétend que c'est lui..... Le fil m'échappe. Il y a là-dedans une obscurité.... Des libertés chez mes vassaux; qu'importe à gens de cette étoffe? Mais la comtesse! si quelque insolent attentoit.... Où m'égaré-je? En vérité, quand la tête se monte, l'imagination la mieux réglée devient folle comme un rêve! - Elle s'amusoit; ces ris étouffés, cette joie mal éteinte. — Elle se respecte; et mon honneur... où diable on l'a placé! De l'autre part, où suis-je? Cette friponne de Suzanne a-t-elle trahi mon secret? comme il n'est pas encore le sien.... Qui donc m'enchaîne à cette fantaisie? J'ai voulu vingt fois y renoncer.... Etrange effet de l'irrésolution! si je la voulois sans débat, je la désirerois mille fois moins. — Ce Figaro se

fait bien attendre! Il faut le sonder adroiter—
(Figaro paroît dans le fond : il s'arrête,) et tâc dans la conversation que je vais avoir avec ludemêler, d'une manière détournée, s'il est ins ou non de mon amour pour Suzanne.

## SCÈNE V.

LE COMTE, FIGARO.

FIGARO, à part.

Nous y voilà.

LE COMTE.

... S'il en sait par elle un seul mot...

FIGARO, à part.
Je m'en suis douté.

LE COMTE.

... Je lui fais épouser la vieille.

FIGARO, à part.

Les amours de M. Bazile?

LE COMTE.

... Et voyons ce que nous ferons de la jeune.

FIGARO, à part.

Ah! ma femme, s'il vous plait.

LE COMTE, se retournant.

Hein? quoi? qu'est-ce que c'est?

FIGARO, s'avançant.

Moi, qui me rends à vos ordres.

LE COMTE.

Et pourquoi ces mots?

FIGARO.

Je n'ai rien dit.

LE COMTE, répétant.

Ma femme, s'il vous plaît?

FIGARO.

C'est... la fin d'une réponse que je faisois : Allez dire à ma femme, s'il vous platt.

LE COMTE, se promenant.

Sa femme!... Je voudrois bien savoir quelle affaire peut arrêter monsieur, quand je le fais appeler?

FIGARO, feignant d'assurer son habillement.

Je m'étois sali sur ces couches en tombant; je me changeois.

LE COMTE.

Faut-il une heure?

FIGARO. .

Il faut le temps.

LE COMTE.

Les domestiques ici... sont plus longs à s'ha' biller que les maîtres.

FIGARO.

C'est qu'ils n'ont point de valets pour les y aider.

LE COMTE.

Je n'ai pas trop compris ce qui vous avoit forcé tantôt de courir un danger inutile, en vous jetant...

PIGARO.

Un danger! On diroit que je me suis engon ### tout vivant...

LE COMTE.

Essayez de me donner le change en feignant le prendre, insidieux valet! vous entendez for bien que ce n'est pas le danger qui m'inquiète, mais le motif.

FIGARO.

Sur un faux avis, vous arrivez furieux, renversant tout, comme le torrent de la Morena; vo 215 cherchez un homme, il vous le faut, ou vons allez briser les portes, enfoncer les cloisons! je renverse trouve là par hasard, qui sait dans votre emportement si....

LE COMTE, l'interrompant.

Vous pouviez fuir par l'escalier.

FIGARO.

Et vous, me prendre au corridor.

LE COMTE, en colère.

Au corridor! (A part.) Je m'emporte, et nuis à ce que je veux savoir.

FIGARO, à part.

Voyons-le venir, et jouons serré.

LE COMTE, radouci.

Ce n'est pas ce que je voulois dire, laissons cela. J'avois.... oui, j'avois quelque envie de t'emmener à Londres, courrier de dépêches.... mais tontes réflexions faites..... FIGARO.

Monseigneur a changé d'avis?

LE COMTE.

Premièrement, tu ne sais pas l'anglois.

Je sais God dam.

PIGARO...
.
LE COMTE.

Je n'entends pas.

FIGARO.

Je dis que je sais God dam..

LE COMTE.

Eh bien?

FIGARO.

Diable! c'est une belle langue que l'anglois; il en faut peu pour aller loin. Avec God dam en Angleterre, on ne manque de rien nulle part. — Voulez-vous tâter d'un bon poulet gras? entrez dans une taverne, et faites seulement ce geste au garçon (il tourne la broche), God dam! on vous apporte un pied de bœuf salé sans pain. C'est admirable. Aimez-vous à boire un coup d'excellent Bourgogne ou de Clairet? Rien que celui-ci (il dé bouche une bouteille), God dam! on vous sert un pot de bière, en bel étain, la mousse aux bords. Quelle satisfaction! Rencontrez-vous une de ces jolies personnes, qui vont trottant menu, les yeux baissés, coudes en arrière, et tortillant un peu des hanches? mettez mignardement tous les doigts unis sur la bouche. Ah! God dam! elle vous sangle un soufflet de crocheteur; preuve qu'elle

entend. Les Anglois, à la vérité, a joutent par-cipor-là quelques autres mots en conversant; mis il est bien aisé de voir que God don est le fund de la langue; et si monseigneur n'a pas d'autre notif de me laisser en Espagne....

LE COMTE, à part.

Il veut venir à Londres; elle n'a pas parlé.

Il croit que je ne sais rien; travaillons-le usapeu dans son genre.

LE COMTE.

Quel motif avoit la comtesse pour me jouer pareil tour?

FIGARO.

Ma foi, monseigneur, vous le savez mieux que moi.

LE COMTE.

Je la préviens sur tout, et la comble de présents.

FIGARO.

Vous lui donnez, mais vous êtes infidèle. Saiton gré du superflu à qui nous prive du nécessaire?

LE COMTE.

.... Autrefois tu me disois tout.

FIGARO.

Et maintenant je ne vous cache rien.

LE COMTE.

Combien la comtesse t'a-t-elle donné pour cette belle association ?

#### FIGARO.

Combien me donnâtes-vous pour la tirer des mains du docteur? Tenez, monseigneur; n'humilions pas l'homme qui nous sert bien, crainte d'en faire un mauvais valet.

#### LE COMTE.

Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours du louche en ce que tu fais?

FIGARO.

C'est qu'on en voit partout quand on cherche des torts.

· LE COMPE.

.Une réputation détestable,

FIGARO.

Et si je vaux mieux qu'elle, y a-t-îl beaucoup de seigneurs qui puissent en dire autant?

LE COMTE.

Cent fois je t'ai vu marcher à la fortune, et jamais aller droit.

#### FIGARO.

Comment voulez-vous? la foule est là : chacun veut courir, on se presse, on pousse, on coudoie, on renverse, arrive qui peut; le reste est écrasé. Aussi c'est fait; pour moi j'y renonce.

LE COMTE.

A la fortune? (A part.) Voici du neuf...

A mon tour maintenant. (Haut.) Votre excel-'lence m'a gratifié de la conciergevie du château; e'est un fort joli sort : à la vérité je ne serai pas le

courrier étrenné des nouvelles intéressantes; maien revanche, heureux avec ma femme au fond de l'Andalousie....

#### LE COMTE.

Qui t'empêcheroit de l'emmener.à Londres?

Il faudroit la quitter si souvent, que j'auto- is bientôt du mariage par-dessus la tête.

#### LE COMTE.

Avec du caractère et de l'esprit, tu pourreis in jour t'avancer dans les bureaux.

#### FIGARO.

De l'esprit pour s'avancer? monatigneur se it du mien. Médiocre et rampant; et l'on arrive tout.

#### LE COMTE.

....Il ne faudroit qu'étudier un peu sous moi **z**a politique.

FIGARO.

Je la sais.

### LE COMTE.

Comme l'anglois, le fond de la langue.

#### FIGARO.

Oui, s'il y avoit ici de quoi se vanter. Missifeindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on me comprend pas, de ne point ouir ce qu'on entend, surtout de pouvoir au-delà de ses forces : avoir souvent pour grand secret, de cacher qu'il n'y en a point; s'essemmer pour tailler des plumes, et paroitse pro-

fond quand on n'est, comme on dit, que vide et creux; jouer bien ou mal un personnage; répandre des espions et pensionner des traîtres; amollir des cachets; intercepter des lettres, et tâcher d'ennoblir la pauvreté des moyens par l'importance des objets. Voilà toute la politique, ou je meure!

LE COMTE.

Eh! c'est l'intrigue que tu définis.

FIGARO.

La politique, l'intrigue, volontiers; mais, comme je les crois un peu germaines, en fasse qui voudra. « J'aime mieux ma mie au gué », comme dit la chanson du bon roi.

LE COMTE, à park

Il weut rester, J'entends.... Suzanne m'a trahi.

FIGARO, à part.

Je l'enfile et le paie en sa monnoie.

LE COMTE.

Ainsi tu espères gagner ton procès contre Mar-

FIGARO.

Me feriez-veus un crime de refuser une vieille fille, quand votre excellence se permet de nous souffer toutes les jeunes?

LE COMTE, raillant.

Au tribunal le magistrat s'oublie, et ne voit

FIGARO.

Indulgente aux grands, dure aux petits....

LE COMTE.

Crois-tu donc que je plaisaute?

PIGARO.

Eh! qui le sait, monseigneur? Tempo è galast'uomo, dit l'Italien; il dit toujours la vérité: c'est lui qui m'apprendra qui me veut du mal ou du bien.

LE COMTE, à part.

Je vois qu'on lui a tout dit; il épousent la duègne.

FIGARO, à part.

Il a joué au fin avec moi; qu'a-t-il appris?

# SCENE VI.

LE COMTE, UN LAQUAIS, FIGARO

LE LAQUAIS, annonçant.

Don Gusman Brid'oison.

LE COMTE.

Brid'oison?

FIGARO.

Eh! sans doute. C'est le juge ordinaire, le lieutenant du siège, votre prud'homme.

LE COMTE.

Qu'il attende.

(Le laquais sort.)

# SCÈNE VII.

### LE COMTE, FIGARO!

TIGARO reste un moment à regarder le comte, qui rêve.

Est-Ce là ce que monseigneur vouloit? LE COMTE, revenant à lui.

Moi?... je disois d'arranger ce salon pour l'audience publique.

FIGARO.

Eh! qu'est-ce qu'il manque? Le grand fauteuil pour vous, de bonnes chaises aux prud'hommes, le tabouret du greffier, deux banquettes aux avocuts, le plancher pour le beau monde, et la cantille derrière. Je vais renvoyer les frotteurs.

(Il sort.)

# SCÈNE VIII.

LE COMTE, seul.

Le maraud m'embarrassoit. En disputant, il Mend son avantage, il vous serre, vous enveloppe... Ah! friponne et fripon! vous vous entendes pour me jouer? Soyez amis, soyez amants, soyez ce qu'il vous plaira, j'y consens; mais, parbleu, pour époux...

Thilitre: Comédies: 1 4.

# SCÈNE IX.

SUZANNE, LE COMTE.

SUZANNE, essoufflée.

Monseigneur... pardon, monseigneur.

LE COMTE, avec humeur.

Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle?

SUZANNE.

Vous êtes en colère?

LE COMTE.

Vous voulez quelque chose apparemment?

C'est que ma maîtresse a ses vapeurs. J'accorrois vous prier de nous prêter votre flacon d'éther. Je l'aurois rapporté dans l'instant.

LE COMTE, le lui donnant.

Non, non, gardez-le pour vous-même. Il ne tardera pas à vous être utile.

SUZANNE.

Est-ce que les femmes de mon état ont des vepeurs donc? C'est un mal de condition, qu'on ne prend que dans les boudoirs.

LE COMTE.

Une siancée bien éprise et qui perd son fatura-

En payant Marceline avec la dot que vous m'\* vez promise...

LE COMTE,

Que je vous ai promise, moi?

SUZANNE, baissant les yeux.

Monseigneur, j'avois cru l'entendre.

LE COMTE.

Oui, si vous consentiez à m'entendre vousmême.

SUZANNE, les yeux baissés.

Et n'est-ce pas mon devoir d'écouter son excellence?

LE COMTE.

Pourquoi donc, cruelle fille! ne me l'avoir pas dit plus tôt?

SUZANNE.

Est-il jamais trop tard pour dire la vérité?

Tu te rendrois sur la brune au jardin?

SUZANNE.

Est-ce que je ne m'y promène pas tous les soirs?

LE COMTE.

Tu m'as traité ce matin si durement!

SUZANNE.

Ce matin? Et le page derrière le fauteuil?

LE COMTE.

Elle a raison, je l'oubliois. Mais pourquoi ce refus obstiné, quand Bazile, de ma part?....

SUZANNE.

Quelle nécessité qu'un Bazile?...

LE COMTE.

Elle a toujours raison. Cependant il y a un certun Figaro à qui je crains bien que vous n'ayez tout dit.

SVEANUE.

Dame! oui, je lui dis tout... hors ce qu'il fat.t lui taire.

LE COMTE, en riant.

Ah! charzante! Et tu me le promets? Si in manquois à ta parole; entendons-nous, mon cœur: point de rendez-vous, point de dot, point de mariage.

SUZANNE, faisant la révérence.

Mais aussi point de mariage, point de droit du seigneur, monseigneur.

LE COMTE.

Où prend-elle ce qu'elle dit ? d'honneur, j'es raffolerai! Mais ta maitresse attend le flacon....

SURANNE, rient et rendent le flacon.

Aurois-je pu vous parler sans un prétexte?

Délicieuse créature!

SUZANNI, s'échappant.

Voilà du monde.

LE CONTE, à part.

Elle est à moi. (Il s'enfuit.)

SUZANNY.

Allons vite rendre compte à madame.

# SCÈNE X.

### SUZANNE, FIGARO.

FIGARO.

SUZABBE! Suzanne! où cours-tu donc si vitequittant monseigneur?

SUZANNE.

Plaide à présent, si tu le veux; tu viens de gaer ton procès. (Elle s'enfuit.)

FIGARO la suit.

Ah mais! dis donc...

## SCÈNE XI.

LE COMTE, rentrant seul.

Tu viens de gagner ton procès! — Je donnois là ans an bon piège! O mes chers insolents! je vous Punirai de façon.... Un bon arrêt, bien juste.... Mais s'il alloit payer la duègne... Avec quoi?... S'il payoit.... Eeseh! n'ai-je pas le fier 'Antonio, dont le noble orgueil dédaigne, en Figaro, un intennu pour sa nièce? En caressant cette manie.... Pourquoi non? dans le vaste champ de l'intrigue, il faut savoir tout cultiver, jusqu'à la vanité d'un sot. (Il appelle.) Anto.... (Il voit entrer Marceline, etc.)

(Il sort.)

## SCÈNE XII.

## BARTHOLO, MARCELINE, BRID'OISON! .

MARCELINE, à Brid'oison.

Monszeun, écoutez mon affaire.

BRID'OISON, en robe, et bégayant un peu.

Eh bien! pa-arlons-en verbalement.

BARTHQLO.

C'est une promesse de mariage.

MARCELINE.

Accompagnée d'un prêt d'argent.

BRID'OISON.

J'en-entends, et cætera, le reste.

MARCELINE.

Non, monsieur, point d'et cætera.

BRID'OISON'

J'en-entends : vous avez la somme?

MARCELINE.

Non, monsieur, c'est moi qui l'ai prêtée.

BRID'OISON.

J'en-enten'ds bien ; vou-ous redemandez l'argent?

MARCELINE.

Non, monsieur; je demande qu'il m'épouse.

BRID'OISON.

Eh! mais, j'en-entends fort bien : et lui veu-eut

il vous épouser?

MARCELINE.

Non, monsieur; voilà tout le procès.

BRID'OISON.

Croyez-vous que je ne l'en-entende pas, le proces?

MARCELINE.

Non, monsieur. (A Bartholo.) Où sommes-nous! (A Brid'oison.) Quoi! c'est vous qui nous jugerez?

BRID'OISOB.

Est-ce que j'ai a-acheté ma charge pour autre chose?

MARCELINE, en soupirant.

C'est un grand abus que de les vendre!

BRID'OISON.

Oui, l'on-on feroit mieux de nous les donner Pour rien. Contre qui plai-aidez-vous?

# SCÈNE XIII.

BART HOLO, MARCELINE, BRID'OISON, FIGARO rentre en se frottant les mains.

MARCELINE; montrant Figaro.

Monsieur, contre ce malhonnête homme.

FIGARO, très galment, à Marceline.

Je vous gêne peut-être. — Monseigneur revient dans l'instant, monsieur le conseiller.

BRID'OISON.

J'ai vu ce ga-arçon-là quelque part.

FIGARO.

Chez madame votre femme, à Séville, pour la servir, monsieur le conseiller.

BRID OISON.

Dan-ans quel temps?

FIGARO.

Un peu moins d'un an avant la naissance de monsieur votre fils le cadet, qui est un bien joli enfant, je m'en vante.

BRID'OISON.

Oui, c'est le plus jo-oli de tous. On dit que tu-u fais ici des tiennes?

TIGARO.

Monsieur est bien bon. Ce n'est la qu'une mé

BRID'OISON.

Une promesse de mariage? A-ah! le pauvre de benêt!

FIGARO.

Monsieur...

BRID'OISOB.

A-t-il vu mon-on secrétaire, ce bon garçon?

N'est-ce pas Double-main le greffier?

BRID'OISON.

Oui, c'è-est qu'il mange à deux râteliers.'

FIGARO.

Manger! je suis garant qu'il dévore. Oh! que oui, je l'ai vu pour l'extrait et pour le supplément d'extrait; comme cela se pratique, au reste.

BRID'OISON,

On-on doit remplir les formes.

#### FIGARO.

'Assurément, monsieur : si le fond des procès appartient aux plaideurs, on sait bien que la forme est le patrimoine des tribunaux.

#### BRID'OISON.

Ce garçon-là n'è-est pas si niais que je l'avois eru d'abord. Eh bien! l'ami, puisque tu en sais tant, non-ous aurons soin de ton affaire.

#### FIGARO.

Monsieur, je m'en rapporte à votre équité, quoique vous soyez de notre justice.

### BRID'OISON.

Hein?.. Oui, je suis de la-a justice : mais, si tu dois, et que tu ne paies pas?...

#### FIGARO

Alors monsieur voit bien que c'est comme si je ne de vois pas.

### BRID'OISON.

San-ans doute. — Eh mais! qu'est-ce donc qu'il dit?

# SCÈNE XIV.

BARTHOLO, MARCELINE, LE COMTE, BRID'OISON, FIGARO, UN HUISSIER.

L'EUISSIER, précédant le comte, crie à Mouseigneur, messieurs.

### LE COMTE.

En robe ici, seigneur Brid'oison? ce n'est

250 LE MARIAGE DE FIGARO.

qu'une affaire domestique. L'habit de ville éwit
trop bon.

BRID'OISON.

C'è-est vous qui l'êtes, monsieur le come. Mais je ne vais jamais san-ans elle; parce que la forme, voyez-vous; la forme! Tel rit d'un jugeen habit court, qui-i tremble au seul aspect d'un procureur en robe. La forme, la-a forme!

LE COMTE, à l'huissier.

Faites entrer l'audience.

L'HUISSIER va ouvrir en glapissant. L'audience.

## SCÈNE XV.

BARTHOLO, MARCELINE, LE COMTE, BRID OISON, DOUBLE-MAIN, FIGARO, UN HUISSIER, ANTONIO, LES VALETS DO CHATEAU, LES PAYSANS ET PAYSANNES en habits de fête.

(Le comte s'assied sur le grand fauteuil; Brid'oison une chaise à côté; le greffier sur le tabouret derrière se table; les juges, les avocats sur les banquettes; Marcel line à côté de Bartholo; Figaro sur l'autre banquette; les paysans et valets debout derrière.)

BRID'OISON, à Double-Main.

DOUBLE-MAIN, a-appelez les causes.

DOUBLE-MAIN lit un papier.

Noble informate achle de

Noble, très noble, infiniment noble, don Pédre George, Hidalgo, baron de Los Altos, y montes fie ros, y otros montes: contre Alonzo Calderon, jeune auteur dramatique. Il est question d'une comedie mort-née, que chacun désavoue, et rejette sur l'autre.

### LE COMTE.

Ils ont raison tous deux. Hors de cour. S'ils font ensemble un autre ouvrage, pour qu'il marque un peu dans le grand monde, ordonné que le noble y mettra son nom, le poète son talent.

DOUBLE-MAIN lit un autre papier.

André Pétrutchio, laboureur; contre le receveur de la province. Il s'agit d'un forcement arbitraire.

#### LE COMTE.

L'affaire n'est pas de mon ressort. Je serviraf misux mes vassaux, en les protégeant près du roi. Passer.

POUBLE-MAIR en prend un troisième. Bartholo et Figaro se lèvent.

Berbe-Agar-Raab-Madeleine-Nicole-Marceline de Verte-Allure, fille majeure; (Marceline se lève et salue) contre Figaro... nom de baptême en blanc?

Anonyme.

BRID'OISON.

A-anonyme! Què-el patron est-ce là?

C'est le mien.

DOUBLE-MAIN écrit.

Contre anonyme Figaro. Qualités?

FIGARO.

Gentilhomme.

LE COMTE.

Vous êtes gentilhomme?

(Le greffier écrit.)

FIGARO.

Si le ciel l'eût voulu, je serois fils d'un prince.

LE COMTE, au greffier.

Allez.

L'HUISSIER, glapissant.

Silence, messieurs.

DOUBLE-MAIN lit.

.... Pour cause d'opposition faite au mariage dudit Figaro, par ladite de Verte-Allure. Le docteur Bartholo plaidant pour la demanderesse, et ledit Figaro pour lui-même; si la cour le permet, contre le vœu de l'usage, et la jurisprudence du siège.

FIGARO.

L'usage, maître Double-Main, est souvent un abus; le client un peu instruit sait toujours mieux sa cause, que certains avocats qui, suant à freid, criant à tue tête, et connoissant tout, hors le fait, s'embarrassent aussi peu de ruiner le plaideur, que d'ennuyer l'auditoire, et d'endormir messieurs: plus boursoussés après, que s'ils eusaent composé l'oratio pro Murant; moi je dirai le fait en peu de mots. Messieurs...

DOUBLE-MAIN.

En voilà beaucoup d'inutiles, car vous n'êtes

pas demandeur, et n'avez que la défense : avancez, docteur, et hisez la promesse.

FIGARO.

Oui, promesse!

BARTHOLO, mellant ses luncties.

Elle est précise.

BRID'OISON,

I-il faut la voir.

DOUBLE-MAIN.

Silence donc, messieurs.

L'HUISSIER, glapissant.

Silence.

### BARTHOLO lit.

"Je soussigné reconnois avoir reçu de damoi"selle, etc.... Marceline de Verte-Allure, dans le
"chiteau d'Aguas-Frescas, la somme de deux mille
"pistres fortes cordonnées; laquelle somme je
"la! rendrai à sa réquisition, dans ce château; et
"je l'épouserai par forme de reconnoissance, etc.
"Sigaé, Figaro, " tout court. Mes conclusions
sout au paiement du billet, et à l'exécution de la
promesse, avec dépens. (It plaide.) Messieurs....
junais cause plus intéressante ne fut soumise au
jugement de la cour; et depuis Alexandre le
grand, qui promit mariage à la belle Thalestris...

LE COMTE, interrompant.

Avant d'aller plus loin, avocat, convient-on de la validité du titre?

BRID'OISON, à Figaro.

Qu'oppo... qu'oppo-osez-vous à cette lecture?

FIGARO.

Qu'il y a, messieurs, malice, erreur, ou traction dans la manière dont on a lu la pièce ; c il n'est pas dit dans l'écrit : « laquelle somme ; lui rendrai ET je l'épouserai; » mais, « laquelle « somme je lui rendrai, OU je l'épouserai; » c qui est bien différent.

LE COMTE.

Y a-t-il ET dans l'acte, ou bien OU?

Il y a ET.

FIGARO.

Il y a OU.

BRID'OISON.

Dou-ouble-main, lisez vous-même.

DOUBLE-MAIN, prenant le papier.

Et c'est le plus sûr; car souvent les parties de guisent en lisant. (Il lit.) E e e damoiselle, e e de Verte-allure, e e e. Ah! laquelle somme je lui rendre à sa réquisition, dans ce château... ET... OU... ET... OU... Le mot est si mal écrit... il y a un pâté.

BRID'OISON.

Un på-åté? Je sais ce que c'est.

BARTHOLO, plaidant.

Je soutiens, moi, que c'est la conjonction co pulative ET, qui lie les membres corrélatifs de la phrase; je paierai la demoiselle, ET je l'éponsersi FIGANO, plaidant.

Je soutiens, moi, que c'est la conjonction alter native OU, qui sépare lesdits membres ; je paiers idonzelle, OU je l'épouserai : à pédant, pédant ademi; qu'il s'avise de parler latin, j'y suis gree; je l'extermine.

LE COMTE.

Comment juger pareille question?

BARTHOLO.

Pour la trancher, messieurs, et ne plus chicaaer sur un mot, nous passons qu'il y ait OU.

FIGARO.

J'en demande acte.

#### BARTHOLO.

Etnous y adhérons. Un si mauvais refuge ne sauven pas le coupable : examinons le titre en ce tens. (Il lit.) Laquelle somme je lui rendrai dans ce château où je l'épouserai; c'est ainsi qu'on diroit, mesieurs : Vous vous ferez saigner dans ce lit, où tens resterez chaudement, c'est dans lequel. Il prendra deux gros de rhubarbe, où vous mêlerez un peu de tamarin : dans lesquels on mêlera. Ainsi château où je l'épouserai, messieurs, c'est château dans lequel....

### FIGARO.

Point du tout : la phrase est dans le sens de calle-ci : ou la maladie vous tuera, ou ce sera le médecia, ou bien le médecin; c'est incontestable. Autre exemple : ou vous n'écrirez rien qui plaise, ou es sots vous dénigreront, ou bien les sots; le sens est lair; car, audit cas, sots ou méchants sont le subtantif qui gouyerne. Maître Bartholo croit il

done que j'aie oublié ma syntaxe? Ainsi, je le paierai dans ce château, virgule; ou je l'épousersi. BARTROLO, ville.

Sans virgule.

FIGARO, vite.

Elle y est. C'est, virgule, messieurs, on hier je l'épouserai.

BARTHOLO, regardant le papier, vite.

Sans virgule, messieurs.

FIGARO, vite.

Elle y étoit, messieurs. D'ailleurs, l'homme qui épouse est-il tenu de rembourser?

BARTHOLO, vite.

Oui; nous nous marions séparés de biens.

FIGARD, vile.

Et nous de corps, dès que mariage n'est pus quittance. (Les juges se lèvent et opinent tout bu.)

BARTHOLO.

Plaisant acquittement!

DOUBLE-MAIN.

Silence, messieurs.

L'HUISSIER, glapissant.

Silence.

BARTHOLO.

Un pareil fripon appelle cela payer ses dettes?

Est-ce votre cause, avocat, que vous plaides?

Je défends cette demoiselle.

#### FIGARO.

Continuez à déraisonner; mais cessez d'injurier.
Lors Que, craignant l'emportement des plaideurs,
les tribunaux ont toléré qu'on appelât des tiers,
ils n'ont pas entendu que ces défenseurs modérés
devien droient impunément des insolents privilégiés. C'est dégrader le plus noble institut.

(Les juges continuent d'opiner bas.) AUTONIO, à Marceline, montrant les juges. Qu'ont-ils tant à balbueiner?

### MARCELINE.

On a corrompu le grand juge, il corrompt l'autre, et je perds mon procès.

BARTHOLO, bas, d'un ton sombre.

I'en ai peur.

FIGANO, gaiment.

### Courage, Marceline!

DOUBLE-MAIS, se levant, à Marceline.

Ah! c'est trop fort; je vous dénonce, es pour l'honneur du tribunal, je demande qu'avent faire droit sur l'autre affaire, il soit prononcé sur celle-ci,

### LE COMTE, s'asseyant.

Non, greffier, je ne prononcerai point sur mon injure personnesse: un juge espagnol n'auta point à rougir d'un excès digne au plus des tribunaux siatiques: c'est assez des autres abus. J'en vais cerriger un second, en vous métivant mon arrêt: tout juge qui s'y refuse est un grand canemi des lois. Que peut requérir la demanderesse? mariage

à defant de paiement; les deux ensemble impliqueroient.

DOCULE-MAIL.

Silence, messieurs.

L ETISSIER, glapissant.

Silence.

LE COMTE.

Į

E

ė D

Œ SI

 $T_{Q}$ 

Que nous répond le défendeur ? qu'il veut garder sa personne; à lui permis.

TIGARO, avec joie.

Jui gagne.

LE COMTE.

Mais comme le texte dit : Laquelle sonne je paierai à la première réquisition, on bien j'éponerai, etc. la cour condamne le désendeur à payer deux mille piastres fortes à la demanderesse, ou bien ? l'épouser dans le jour. (Il se lère.)

FIGARO, stupéfail.

J ai perdu.

ASTOSIO, arec joie.

Superbe arrêt.

En quoi, superbe?

ASTOSIO.

En ce que tu n'es plus mon neveu. Grand merci, monseigneur.

L'HUISSIER, glapissant.

Passen, messieurs. (Le peuple sort.) AFTOFIO.

Je m'en vas tout conter à ma nièce.

(Il sort)

# SCÈNE XVI.

LE COMTE, allant de côté et d'autre; MARCE-LINE, BARTHOLO, FIGARO, BRID'OISON.

MARCELIFE, s'asseyant,

An! je respire.

FIGARO.

Et moi, j'étouffe.

LE COMTE, à part.

Au moins je suis vengé, cela soulage.

FIGARO, à part.

Et ce Bazile, qui devoit s'opposer au mariage de Marceline, voyez comme il revient! (Au comte, que i sort.) Monseigneur, vous nous quittez?

LE COMTE.

Tout est jugé.

FIGARO, à Brid'oison.

C'est ce gros enflé de conseiller....

BRID'OISON.

Moi, gro-os enflé!

FIGARO.

Sans doute. Et je ne l'épouserai pas : je suis

BARTHOLO.

Vous l'épouserez.

FIGARO.

Sans l'aveu de mes nobles parents?

Nommez-les, montrez-les.

FIGARO.

Qu'on me donne un peu de temps; je suis bien près de les revoir; il y a quinze ans que je les cherche.

BARTHOLO.

Le fat! c'est quelqu'enfant trouvé.

FIGARO.

Enfant perdu, docteur; ou plutôt enfant volé. LE COMTE, revenant.

Volé, perdu; la preuve? Il crieroit qu'on lui fait injure.

FIGARO.

Monseigneur, quand les langes à dentelles, tapis brodés et joyaux d'or trouvés sur moi par les brigands n'indiquefoient pas ma haute naissance; la précaution qu'on avoit prise de me faire des marques distinctives, témoigneroit assez combien j'étois un fils précieux: et cet hiéroglyphe à mon bras... (Il veut se dépouiller le bras droit.)

MARCELINE, se levant vivement.

Une spatule à ton bras droit?

FIGARO.

D'où savez-vous que je dois l'avoir?

MARCELINE.

Dieu! c'est lui!

FIGARO.

Oui, c'est moi.

BARTHOLO, à Marceline.

Et qui? lui.

MARGERINE, vivement.

C'est Emmanuel.

BARTHOLO, à Figaro.

Tu fus enlevé par des Bohémiens?

FIGARO, exalté.

Tout près d'un château. Bon docteur, si vous me rendez à ma noble famille, mettez un prix à ce service; des monceaux d'or n'arrêteront pas mes illustres parents.

BARTHOLO, montrant Marceline.

Voilà ta mère.

FIGARO.

... Nourrice?

BARTHOLO.

Ta propre mère.

LE COMTE.

Sa mère!

FIGARO.

Expliquez-vous.

MARCELINE, montrant Bartholo.

Voilà ton père.

FIGARO, désolé..

O o oh! aye de moi.

MARCELINE.

JEst-ce que la nature ne te l'e pas dit mille fois?

Jamais.

LE COMTE, à part.

Sa mère!

BRID OISON.

C'est clair, i-il ne l'épousera pas.

BARTHOLO.

Ni moi non plus.

MARCELINE.

Ni vous! et votre fils? Vous m'aviez juré....

BARTHOLO.

J'étois fou. Si pareils souvenirs engageoient, on seroit tenu d'épouser tout le monde.

BRID'OISON.

E-et si l'on y regardoit de si près, per-ersonne n'épouseroit personne.

BARTHOLO.

Des fautes si connues! une jeunesse déplorable! MARCELINE, s'échauffant par degrés.

Oui, déplorable, et plus qu'on ne croit. Je n'entends pas nier mes fautes, ce jour les a trop bien prouvées: mais qu'il est dur de les expier après trente ans d'une vie modeste! J'étois née, moi, pour être sage, et je le suis devenue sitôt qu'on m'a permis d'user de ma raison: mais, dans l'âge des illusions, de l'inexpérience et des besoins, où les séducteurs nous assiègent, pendant que la misère nous poignarde, que peut opposer une enfant à tant d'ennemis rassemblés? Tel nous

<sup>¶</sup> Ce qui suit, enfermé entre ces deux signes, a été retranché par les Comédiens François aux représentations de Paris.

ACTE III, SCÈNE XVI. 268 age ici sévèrement, qui, peut-être, en sa vie a crdu dix infortunées.

FIGARO.

Les plus coupables sont les moins généreux, c'est la règle.

MARCELINE, vivement.

Hommes plus qu'ingrats, qui flétrissez par le mépris les jouets de vos passions, vos victimes, c'est vous qu'il faut punir des erreurs de notre jeunesse; vous et vos magistrats, si vains du droit de nous juger, et qui nous laissent enlever, par leur coupable négligence, tout honnête moyen de subsister. Est-il un seul état pour les malheureuses filles? Elles avoient un droit naturel à toute la parure des femmes : on y laisse former mille ouvriers de l'autre sexe.

FIGARO, en colère.

Ils font broder jusqu'aux soldats.

MARCELINE, exaltée.

Dans les rangs même plus élevés, les femmes n'obtiennent de vous qu'une considération dérisoire; leurrées de respects apparents, dans une servitude réelle; traitées en mineures pour nos biens, punies en majeures pour nos fautes. Ah! sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur, ou pitié!

FIGARO.

Elle a raison.

LE COMTE, à part.

Que trop raison!

BRID'OISON.

Elle a, mon-on dieu, raison.

MARCELINE.

Mais que nous font, mon fils, les refus d'un homme injuste? Ne regarde pas d'où tu viens, vois où tu vas; cela seul importe à chacun. Dans quelques mois ta fiancée ne dépendra plus que d'elle-même; elle t'acceptera, j'en réponds : vis soure une épouse, une mère tendre qui te chériront à qui mieux mieux. Sois indulgent pour elles, heureux pour toi, mon fils; gai, libre et bon pour tout le monde : il ne manquera rien à ta mère.

#### FIGARO.

Tu parles d'or, maman, et je me tiens à ton avis. Qu'on est sot en effet! Il y a des mille mille ans que le monde roule, et dans cet océan de durée où j'ai par hasard attrapé quelque chétifs trente ans qui ne reviendront plus, j'irois me tourmenter pour savoir à qui je les dois? tant pis pour qui s'en inquiète. Passer ainsi la vie à chamailler, c'est peser sur le collier sans relâche comme les malheureux chevaux de la remonte des fleuves, qui ne reposent pas, même quand ils s'arrêtent, et qui tirent toujours, quoiqu'ils cessent de marcher. Nous attendrons.

LE COMTE.

Sot évènement qui me dérange!

BRID'OISON, à Figaro..

Et la noblesse et le château? vous impo-osez à la justice?

FIGARO.

Elle alloit me faire faire une belle sottise, la justice! après que j'ai manqué, pour ces maudits cent écus, d'assommer vingt fois monsieur, qui se rouve aujourd'hui mon père! mais, puisque le tiel a sauvé ma vertu de ces dangers, mon père, agréez mes excuses.... Et vous, ma mère, embrassez-moi...le plus maternellement que vous pourrez.

(Marceline lui saute au cou.)

# SCÈNE XVII.

BARTHOLO, FIGARO, MARCELINE, BRID'OI-SON, SUZANNE, ANTONIO, LE COMTE.

SUZAMBE, accourant, une bourse à la main.
MONSELOMEUR, arrêtez; qu'on ne le marie pas:
le viens payer madame avec la dot que ma maîtresse me donne.

LE COMTE, à part.

Au diable la maitresse! Il semble que tout conspire...

(Il sort.)

Théâtre. Comédies. 14.

# SCĖNE XVIII.

BARTHOLO, ANTONIO, SUZANNE, FIGAR-MARCELINE, BRID OISON.

AMTONIO, voyant Figaro embrasser sa mère, di Suzanne:

Am! oui, payer! Tiens, tiens.

SUZANNE, se relournant.

J'en vois assez : sortons, mon oncle.

FIGARO, l'arrétant.

Non, s'il vous plaît. Que vois-tu donc?

Ma bêtise et ta lâcheté.

FIGARO.

Pas plus de l'une que de l'autre.

BUZABUE, er. colère.

Et que tu l'épouses à gré, puisque tu la caresse FIGARO, gaîment.

Je la caresse; mais je ne l'épouse pas.

(Suzanne veut sortir, Figaro la retient.)

SUZANNE, lui donnant un soufflet.

Vous êtes bien insolent d'oser me retenir! FIGARO, à la compagnie.

C'est-il ça de l'amour? Avant de nous qu ter, je t'en supplie, envisage bien cette che femme-là.

SUZANNE.

Je la regarde.

FIGARO.

Et tu la trouves?

SUZANNE.

Affreuse.

FIGARO.

Et vive la jalousie! elle ne vous marchande pas.

MARCELINE, les bras ouverts.

Embrasse ta mère, ma jolie Suzanne. Le méchant qui te tourmente est mon fils.

SUZABNE, courant à elle.

Vous sa mère!

(Elles restent dans les bras l'une de l'autre.)

ANTONIO.

C'est donc de tout à l'heure?

FIGARO.

· · · Que je le sais.

MARCELINE, exaltée.

Non, mon cœur entraîné vers lui ne se trompoit que de motif; c'étoit le sang qui me parloit.

FIGARO.

Et moi, le bon sens, ma mère, qui me servoit d'instanct quand je vous refusois, car j'étois loin de vous hair; témoin l'argent...

Ilestà toi : reprends ton billet, c'est ta dot.

BUZANNE, lui jetant la bourse.

Prends encore celle-ci.

FIGARO.

Grand merci.

MARCELIBE, exaltée.

Fille assex malbeureuse, j'allois devenir la plus raiserable des femmes, et je suis la plus fortunée des mères. Embrassex-moi, mes deux enfants; junis dans vous toutes mes tendresses. Heureuse autant que je puis l'être, ah! mes enfants, combien je vais aimer!

FIGARO, attendri, avec vivacité.

Arrête donc, chère mère, arrête donc! vou drois-tu voir se fondre en eau mes yeux noyés des premières larmes que je connoisse? elles sont de joie, au moins. Mais quelle stupidité! j'ai manqué d'en être honteux : je les sentois couler entre mes doigts. regarde: (il montre ses doigts écartés) et je les tetenois bêtement! va te promener, la honte! je veux rire et pleurer en même temps; on ne sent pas deux fois ce que j'éprouve. (Il embrasse sa mère d'un côte, Suzanne de l'autre.)

MARCELISE.

O mon ami!

STZANNE.

Mon cher ami!

En D'01503, s'essuyant les yeux d'un moucho il.
Eh bien! moi, je suis donc bê-ête aussi?

FIGARO, exalté.

Chagrin, c'est maintenant que je puis te dé 🚾

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bartholo, Antonio, Suzanne, Figaro, Marce Line Brid'oison.

ACTE III, SCÈNE XVIII.

269

atteins-moi, si tu l'oses, entre ces deux femmes chéries.

ANTON10, à Figaro-

Pas tant de cajoleries, s'il vous plaît. En fait de ma riage dans les familles, célui des parents va devant, savez. Les vôtres se baillent-ils la main?

BARTHOLO.

Ma main! puisse-t-elle se dessécher et tomber, sã "jamais je la donne à la mère d'un tel drôle!

ANTONIO, à Bartholo.

Vous n'êtes donc qu'un père marâtre? (A Fig « Fo.) En ce cas, not galant, plus de parole.

SUZANUE,

Ah! men oncle...

ANTONIO.

Irai-je donner l'enfant de not sœur a sti qui

BRID'OISON.

Est-ce que cela-a se peut, imbécile? on-on est Coujours l'enfant de quelqu'un.

ANTONIO.

Tarare!.. il ne l'aura jamais.

(Il sort.)

# SCÈNE XIX.

BARTHOLO, SUZANNE, FIGARO, MAR -CELINE, BRID'OISON.

BARTHOLO, à Figaro.

Er cherche à présent qui t'adopte.

(Il veut sortir.')

MARCELINE, courant prendre Bartholo à bras corps, le ramène.

Arrêtez, docteur, ne sortez pas. FIGARO, à part.

Non, tous les sots d'Andalousie sont, je croisdéchaînés contre mon pauvre mariage!

SUZANNE, à Bartholo. 1

Bon petit papa, c'est votre fils.

MARCELINE, è Bartholo.

De l'esprit, des talents, de la figure. FIGARO, à Bartholo.

Et qui ne vous a pas coûté une obole. BARTHOLO.

Et les cent écus qu'il m'a pris?

MARCELINE, le caressant.

Nous aurons tant de soin de vous, papa! SUZANNE, le caressant.

Nous vous aimerons tant, petit papa! BARTHOLO, attendri.

Papa! bon papa! petit papa! voilà que je suis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suzanne, Bartholo, Marceline, Figaro, Brid'oison.

plus bête encore que monsieur, moi (montrant Brid'oison). Je me laisse aller comme un enfant. (Marceline et Suzanne l'embrassent.) Oh! non, je n'ai pas dit oui. (Il se retourne.) Qu'est donc devenu monseigneur?

FIGARO.

Courons le joindre; arrachons-lui son dernier mot. S'il machinoit quelqu'autre intrigue, il faudroit tout recommencer.

TOUS ENSEMBLE.

Courons, courons.

(Ils entraînent Bartholo dehors.)

# SCÈNE XX.

BRID'OISON, seul.

Prus bê-ête encore que monsieur? On peut se dire à soi-même ces-es sortes de choses-là, mais... i-ils ne sont pas polis du tout dan-ans cet endroit-ci

(Il sort.)

FIN DU TROISIÈME ACTE,

# ACTE QUATRIÈME.

Le théâtre représente une galerie ornée de candélabres, de lustres allumés, de fleurs, de guirlandes, en un mot préparée pour donner une fête. Sur le devant à droite est une table avec une écritoire, un faut cuil derrière.

# SCÈNE I.

### FIGARO, SUZANNE.

FIGARO, la tenant à bras le corps.

En bien! amour, es-tu contente? Elle a convente son docteur, cette fine langue dorée de ma man Malgré sa répugnance, il l'épouse, et ton bour mage : car ensin notre hymen va devenir le prix du leur. Ris donc un peu de ce bon résultat.

SUZANNE.

As-tu rien vu de plus étrange?

Ou plutôt d'aussi gai. Nous ne voulions qu'une dot arrachée à l'excellence; en voilà deux dans nos mains, qui ne sortent pas des siennes. Une rivale acharnée te poursuivoit; j'étois tourmenté LE MARIAGE, etc. ACTE IV, SCENE I. 273

Par une furie: tout cela s'est changé, pour nous,
dans la plus bonne des mères. Hier, j'étois comme
seul au monde, et voilà que j'ai tous mes parents,
pas si magnifiques, il est vrai, que je me les étois
galonnés, mais assez bien pour nous, qui n'avons
pas la vanité des riches.

SUZANNE.

Aucune des choses que tu avois disposées, que nous attendions, mon ami, n'est pourtant arrivée.

FIGARO.

Le hasard a mieux fait que nous tous, ma petite; ainsi va le monde: on travaille, on projette, on arrange d'un côté, la fortune accomplit de l'autre: et depuis l'affamé conquérant qui voudroit avaler la terre, jusqu'au paisible aveugle qui e laisse mener par son chien, tous sont le jouet de ses caprices; encore l'aveugle au chien est-il cuvent mieux conduit, moins trompé dans ses vues, que l'autre aveugle avec son entourage. — Pour cet aimable aveugle, qu'on nomme amour... (Il la reprend tendrement à bras le corps.)

SUZANNE.

Ah! c'est le seul qui m'intéresse.

FIGARO.

Permets donc que, prenant l'emploi de la folie, je sois le bon chien qui le mène à ta jolie mignonne porte; et nous voilà logés pour la vie.

SUZANNE, riant.

L'amour et toi?

FIGARO.

Moi et l'amour.

SUZANNE.

Et vous ne chercherez pas d'autre gîte?

Si tu m'y prends, je veux bien que mille millions de galants...

SUZANNE.

Tu vas exagérer : dis ta bonne vérité.

FIGARO.

Ma vérité la plus vraie.

SUZANNE.

Fi donc, vilain, en a-t-on plusieurs?

Oh que oui! Depuis qu'on a remarqué qu'avec le temps vieilles folies deviennent sagesse, et qu'anciens petits mensonges, assez mal plantés, ont produit de grosses, grosses vérités, on en a demille espèces; et celles qu'on sait, sans oser les divulguer, car toute vérité n'est pas bonne à dire; et celles qu'on vante sans y ajouter foi, car toute vérité n'est pas bonne à croire; et les serments passionnés, les menaces des mères, les protestations des buveurs, les promesses des gens en place, le dernier mot de nos marchands: cela ne finit pasil n'y a que mon amour pour Suzon qui soit une vérité de bon aloi.

SUZANNE.

J'aime ta joie parce qu'elle est folle; elle an-

monce que tu es heureux. Parlons du rendez-vous du comte.

FIGARO.

Ou plutôt n'en parlons jamais; il a failli me coûter Suzanne.

SUZANNE.

Tu ne veux donc plus qu'il ait lieu?

FIGARO.

Si vous m'aimez, Suzon; votre parole d'honneur sur ce point : qu'il s'y morfonde, et c'est sa Punition.

SUZANNE.

Il m'en a plus coûté de l'accorder, que je n'ai de peine à le rompre : il n'en sera plus question.

FIGARO.

Ta bonne vérité?

SUZANNE.

Je ne suis pas comme vous autres savants ; moi, je a'en ai qu'une.

FIGARO.

Et tu m'aimeras un peu?

SUZANNE.

Beaucoup.

FIGARO.

Ce n'est guère.

SUZANNE.

Et comment?

FIGARO.

En fait d'amour, vois-tu, trop n'est pas même assez.

SUZANNE.

Je n'entends pas toutes ces finesses; mais je n'aimerai que mon mari.

PIGARO

Tiens parole, et tu feras une belle exception à l'usage, (Il veut l'embrasser.)

# SCÈNE II.

### FIGARO, SUZANNE, LA COMTESSE

LA COMTESSE.

An! j'avois raison de le dire: En quelqu'endroit qu'ils soient, croyez qu'ils sont ensemble. Allons donc, Figaro, c'est voler l'avenir, le mariage et vous-même, que d'usurper un tête-à-tête. On vous attend, on s'impatiente.

FIGARO.

Il est vrai, madame, je m'oublie. Je vais leu montrer mon excuse.

(Il veut emmener Suzanne.)

LA COMTESSE, la retenant.

Elle vous suit.

# SCÈNE III.

SUZANNE, L'A COMTESSE.

LA COMTESSE.

As-Tw ce qu'il nous faut pour troquer de vêter ment? SUZANNE

Il ne faut rien, madame; le rendez-vous ne tiend. a pas.

LA COMTESSE.

Ah! vous changez d'avis?

SUZANNE.

C'est Figaro.

LA COMTESSE.

Vous me trompez.

SUZANNE.

Bonté divine!

LA COMTESSE.

Figaro n'est pas homme à laisser échapper une

SUZANNE.

Madame, eh! que croyez-vous donc?

LA COMTESSE.

Qu'enfin, d'accord avec le comte, il vous fâche présent de m'avoir confié ses projets. Je vous sais par cœur. Laissez-moi. (Elle veut sortir.)

SUZANNE, se jetant à genoux.

Au nom du ciel, espoir de tous, vous ne saver pas, madame, le mal que vous faites à Suzanne! après vos bontés continuelles et la dot que vous me donnez....

LA COMTESSE, la relevant.

Eh! mais... je ne sais ce que je dis! en me cédant ta place au jardin, tu n'y vas pas, mon cœur; ta tiens parole à ton mari, tu m'aides à ramener le m'en.

Théâtre. Comédies. 14.

SUZANNE.

Comme vous m'avez assigée!

LA COMTESSE.

C'est que je ne suis qu'une étourdie. ( Elle baise au front.) Où est ton rendez-vous?

SUZANNE, lui baisant la main.

Le mot de jardin m'a seul frappé.

LA COMTESSE, montrant la table.

Prends cette plume, et fixons un endroit.

SUZANNE.

Lui écrire!

LA COMTESSE.

Il le faut.

SUZANNE.

Madame, au moins, c'est vous...

LA COMTESSE.

Je mets tout sur mon compte. (Suzanne s'assë la comtesse dicte.) « Chanson nouvelle, sur l'air « Qu'il fera beau, ce soir, sous les grands mas « niers.... Qu'il fera beau ce soir.... »

SUZANNE, écrivant.

Sous les grands marroniers... après?

LA COMTESSE.

Crains-tu qu'il ne t'entende pas? suzanne, relisant.

C'est juste. (Elle plie le billet.) Avec quoi cheter?

LA COMTESSE.

Une épingle, dépêche : elle servira de répos Écris sur le revers : Renvoyez-moi le cachet SULABBE écrit en riant.

Ah! te cachet!... Celui-ci, madame, est plus gai **Tue** celui du brevet.

LA COMTESSE, avec un souvenir douloureux. . Ah!

SUZANNE, cherchant sur elle...

Je n'ai pas d'épingle, à présent!

LA COMTESSE, détachant sa lévite.

Prends celle-ci. (Le ruban du page tombe de son sein à terre.) Ah! mon ruban.

SUZANNE, le ramassant.

C'est celui du petit voleur! Vous avez eu la cruauté....

LA COMTESSE.

Falloit-il le laisser à son bras? c'eût été joli! Donnez donc.

SUZANNE.

Madame ne le portera plus, taché du sang de ce jeune homme.

LA COMTESSE, le reprenant.

Excellent pour Fanchette.... Le premier bouquet qu'elle m'apportera...

# SCÈNE IV.

UNE JEUNE BERGÉRE, CHÉRUBIN en fille; FANCHETTE, et beaucoup de jeunes filles habillées comme elle, et tenant des bouquets; LA COMTESSE, SUZANNE.

### PARCHETTE.

MADAME, ce sont les filles du bourg qui viennent vous présenter des fleurs.

LA COMTESSE, serrant vite son ruban.

Elles sont charmantes: je me reproche, mes belles petites, de ne pas vous connoître toutes. (Montrant Chérubin.) Quelle est cette aimable enfant qui a l'air si modeste?

UNE BERGÈRE.

C'est une cousine à moi, madame, qui n'est ici que pour la noce.

LA COMTESSE.

Elle est jolie. Ne pouvant porter vingt bouquets, faisons honneur à l'étrangère. (Elle prend le bouquet de Chérubin et le baise au front.) Elle en rougit. (A Suzanne.) Ne trouves-tu pas, Suzon.... qu'elle ressemble à quelqu'un?

STZANNE.

A s'y méprendre, en vérité. CHÉRUBIB, à part, les mains sur son cœur. Ah! ce baiser-là m'a été bien loin! FAN CON

Month moore ai re mutes i bonnet eux e i ordo

# SCÈNE V.

LES JEUNES FILLES, CHÉRUBIN au milieu d'elles, FANCHETTE, ANTONIO, LE COMTE, LA COMTESSE, SUZANNE.

### ANTONIO.

Mos je vous dis, monseigneur, qu'il y est; elles l'ont habillé chez ma fille; toutes ses hardes y sont encore, et voilà son chapeau d'ordonnance que j'ai retiré du paquet. (Il s'avance, et regardant toutes les filles, il reconnoît Chérubin, lui enlève son bonnet de femme, ce qui fait retomber ses longs cheveux en cadenette. Il lui met sur la tête le chapeau d'ordonnance, et dit:) Eh! parguenne, v'là notre officier.

LA COMTESSE, reculant.

Ah! ciel!

SUZANNE.

Ce friponneau!

ANTONIO.

Quand je disois là-haut que c'étoit lui....

LE COMTE, en colère.

Eh bien, madame?

LA COMTESSE.

Eh bien, monsieur! vous me voyez plus sur-Prise que vous, et pour le moins aussi fâchée.

LE COMTE.

Oui; mais tantôt, ce matin?

LA COMTESSE.

Je serois coupable en effet, si je dissimulois encore. Il étoit descendu chez moi. Nous entamions le badinage que ces enfants viennent d'achever; vous nous avez surprises l'habillant : votre premier mouvement est si vif! il s'est sauvé, je me suis troublée; l'effroi général a fait le reste.

LE COMTE, avec dépit, à Chérubin.
Pourquoi n'êtes-vous pas parti?
CHÉRUBIN, étant son chapeur brusquement.
Monseigneur....

LE COMTE.

Je punirai ta désobéissance.

FARCHETTE, étourdiment.

Ahl monseigneur, entendez-moi. Toutes les fo que vous venez m'embrasser, vous savez bien que vous dites toujours : « Si tu veux m'aimer, peti « Fanchette, je te donnerai ce que tu voudras. »

LE COMTE, rougissant.

Moi, j'ai dit cela?

FANCHETTE.

Oui, monseigneur: au lieu de punir Chérubin donnez-le moi en mariage; et je vous aimerai à les folie.

LE COMTE, à part.

Être ensorcelé par un page!

LA COMTESSE.

Eh bien, monsieur! à votre tour; l'aven decette enfant, aussi naif que le mien, atteste enfinédeux vérités; que c'est toujours saus le vouloir, se

e TCUS Trisez Lanne:

Fous Sers

R Pa Re 5 RgT

**1**21

je vous cause des inquiétudes, pendant que vous puisez tout pour augmenter et justifier les

#### ANTONIO.

Vous aussi, monseigneur? Dame! je vous la re-I resserai comme feu sa mère, qui est morte.... Ce m est pas pour la conséquence; mais c'est que ma-I ame sait bien que les petites filles, quand elles sont grandes....

LE COMTE, déconcerté, à part.

Il y a un mauvais génie qui tourne tout ici Contre moi.

# SCÈNE VI.

Les jeunes filles, CHÉRUBIN, ANTONIO, FIGARO, LE COMTE, LA COMTESSE, SUZANNE.

#### FIGARO.

MONSEIGNEUR, si vous retenez nos filles, on ne Pourra commencer ni la fête ni la danse.

LE COMTE.

Vous, danser! vous n'y pensez pas. Après votre chute de ce matin, qui vous a foulé le pied droit.

FIGARO, remuant la jambe.

Je souffre encore un peu; ce n'est rien. (Aux l'eunes filles.) Allons, mes belles, allons.

LE COMTE, le retournant.

Vous avez été fort heureux que ces couches ne fussent que du terreau bien doux!

FIGARO.

Très heureux, sans doute; autrement....

ANTONIO, le retournant.

Puis il s'est pelotonné en tombant jusqu'en bas.

Un plus adroit, n'est-ce pas, seroit resté en l'air? (Aux jeunes filles.) Venez-vous, mesdemosselles?

ANTONIO, le retournant.

Et pendant ce temps le petit page galopoit sur son cheval à Séville?

FIGARO.

Galopoit, ou marchoit au pas...

LE COMTE, le retournant.

Et vous aviez son brevet dans la poche?

Assurément, mais quelle enquête? (Aux jeunes filles.) Allons donc, jeunes filles!

ABTOBIO, attirant Chérubin par le bras-

En voici une qui prétend que mon neveu sutur n'est qu'un menteur.

FIGARO, surpris.

Chérubin?.. (A part.) Peste du petit fat!

Y es-tu maintenant?

FIGARO, cherchant.

J'y suis.... j'y suis.... Eh! qu'est-ce qu'il chante?

LE COMTE, sechement.

Il ne chante pas; il dit que c'est lui qui a sauté ir les giroflées.

FIGARO, révant.

Ah! s'il le dit... cela se peut : je ne dispute pas ace que j'ignore.

LE COMTE.

Ainsi vous et lui?...

FIGARO.

Pourquoi non? la rage de sauter peut gagner : Dyez les moutons de Panurge; et quand vous êtes colère, il n'y a personne qui n'aime mieux risler...

LE COMTE.

Comment! deux à la fois...

FIGARO.

On auroit sauté deux douzaines; et qu'est-ce le cela fait, monseigneur, des qu'il n'y a perune de blessé? (Aux jeunes filles.) Ah çà! vouz-vous venir, ou non?

LE COMTE, outré.

Jouons-nous une comédie?

(On entend un prélude de fanfare.)

FIGARO.

Voilà le signal de la marche. A vos postes, les elles, à vos postes. Allons, Suzanne, donne-moi : bras.

Tous s'enfuient, Chérubin reste seul la tête baissée.)

# SCENE VII.

CHERUBIN, LE COMTE, LA COMTESSE

LE CONTE, regardant aller Figaro.

Es voit-on de plus audacieux? (Au page.) Pour vous, monsieur le sournois, qui faites le housur, alles vous r'habiller bien vite; et que je ne vous rencontre nulle part de la soirée.

LA COMTESSE.

Il va bien s'ennuyer.

CRÉRUBIT, étourdiment.

M'ennuyer? J'emporte à mon front du boabeut pour plus de cent années de prison. (.Il met son chapeau et s'enfait.)

# SCÈNE VIII.

LE COMTE, LA COMTESSE.

(La comtesse s'évente fortement, sans parler.)

LE COMTE.

Qu'A-T-IL au front de si heureux?

LA COMTESSE, avec embarras.

Son.... premier chapeau d'officier, sans doute; aux enfants tout sert de hochets. (Elle veut soriir.)

LE COMTE.

Vous ne restez pas, comtesse?

LA COMTESSE.

Vous savez que je ne me porte pas bien.

LE COMTE.

Un instant pour votre protégée, ou je vous croirois en colère.

#### LA COMTESSE.

Voici les deux noces, asseyons-nous donc pour les recevoir.

#### LE COMTE, à part.

La noce! il faut souffrir ce qu'on ne peut empêcher.

(Le comte et la comtosse s'asseyent vers un des côtés de la galerie.)

# SCÈNE IX.

LE COMTE, LA COMTESSE, assis, l'on joue les folies d'Espagne d'un mouvement de marche.

#### MARCHE.

LES GARDES-CHASSE, fusil sur l'épaule.

L'ALGUAZIL. LES PRUD'HOMMES, BRID'OISON.

LES PAYSANS ET PAYSANNES en habits de fête.

DEUX JEUNES PILLES portant la toque virginale à plumes blanches.

DEUX AUTRES, le voile blanc.

DEUX AUTRES, les gants et le bouquet de côté.

Autorio donne la main à Suzanne, comme étant celui qui la marie à Figano.

D'AUTRES JEUNES FILLES portent une autre toque, un autre voile, un autre bouquet blanc, semblables aux premiers, pour MARCELINE.

Pioano donne la main à MARCELISE, comme celui qui doit la remettre au DOCTEUR, lequel ferme la marche, un gros bouquet au côté. Les jeunes filles, en passant devant le CONTE, remettent à ses valets tous les ajustaments destinés à SUZABBE et à MARCELISE.

LES PAYSANS ET PAYSANNES s'étant rangés sur deux colonnes à chaque côté du salon, on danse une reprisé du fandango avec des castagnettes : puis on joue le ritournelle du duo, pendant laquelle Antonio conduit SUZANNE au COMTE; elle se met à genoux devant lui.

- (Pendant que le COMTE lui pose la toque, le voile, et lui donne le bouquet, deux jeunes filles chantent le des suivant:)
- « Jeune épouse, chantez les bienfaits et la gloire
- e D'un maître qui renonce aux droits qu'il eut sur vous
- « Préférant au plaisir la plus noble victoire, « Il vous rend chaste et pure aux mains de votre épous »
- SUZANNE est à genoux, et, pendant les derniers vers du duo, elle tire le COMTE par son manteau et lui montre le billet qu'elle tient : puis elle porte la main qu'elle à du côté des spectateurs, à sa tête, où le COMTE à l'air d'ajuster sa toque; elle lui donne le billet.
- LE CONTE le met furtivement dans son sein; on achère de chanter le duo; la fiancée se relève, et lui fait une grande révérence.
- FIGARO vient la recevoir des mains du COMPR, et se retire avec elle, à l'autre côté du salon, près de MARCELINE.
- (On danse une autre reprise du fandango, pendant ce temps.)
- LE COMTE, pressé de lire ce qu'il a reçu, s'avance su bord du théâtre et tire le papier de son sein; mais en le sortant il fait le geste d'un homme qui s'est cruellement piqué le doigt; il le secoue, le presse, le sace, et, regardant le papier cacheté d'une épingle, il dit:

LE COMTE.

(Pendant qu'il parle, ainsi que Figaro, l'orchestre joue pianissimo.)

Diantre soit des femmes, qui fourrent des épingles partout! (Il la jette à terre, puis il lit le billet et le baise.)

FIGLEO, qui a tout vu, dit à sa mère et à Suzanne:

C'est un billet doux, qu'une fillette aura glissé dans sa main en passant. Il étoit cacheté d'une épingle, qui l'a outrageusement piqué.

(La danse reprend : le COMTE, qui a lu le billet, le retourne; il y voit l'invitation de renvoyer le cachet pour réponse. Il cherche à terre, et retrouve enfin l'épingle qu'il attache à sa manche.)

FIGARO, à Suzanne et à Marceline.

D'un objet aimé tout est cher. Le voilà qui ramasse l'épingle. Ah! c'est une drôle de tête!

[Pendant ee temps, Suzanne a des signes d'intelligence avec la contresse. La danse finit, la ritournelle du duo recommence.)

(Figaro conduit Marceline au comme, ainsi qu'on a conduit Suzanne; à l'instant où le comme prend la toque, et où l'on va chanter le duc, on est interrompu par les cris suivants:)

L'EUISSIER, criant à la porte.

Arrêtez donc, messieurs, vous ne pouvez enrer tous... Ici les gardes, les gardes,

(Les gardes vont vite à cette porte.)
Théâtre, Comédies, 14. 25

LE COMPE, se levant.

Qu'est-es qu'il y a?

LESSIEL

Monseigneur, c'est M. Bazile entouré d'un villege entier, parce qu'il chante en marchant.

LE COMTE.

Qu'il entre seul.

LA COMTESSE.

Ordonnez-moi de me retirer.

LE COMTE,

Je n'oublie pas votre complaisance.

LA COMTESSE.

Suzanne?.. Elle reviendra. (A part, à Suzanu) Allons changer d'habits.

(Elle sort avec Suzanne)

MARCELISE,

Il n'arrive jamais que pour nuire.

FIGARO.

Ah! je m'en vais vous le faire déchauter!

# SCÈNE X.

Tous les acteurs précédents, excepté le contesse et Suzanne; BAZILE, temant su quiture; GRIPE-SOLEIL.

BAZILE entre en chantant sur l'air du vanderille de la fin.

Cœurs sensibles, cœurs fidèles, Qui hlàmez l'amour léger, Cessez vos plaintes cruelles, Est-œ un crime de changez? Si l'amoux porte des ailes, N'est-ce pas: pour voltiger? N'est-ce pas pour voltiger? N'est-ce pas pour voltiger?

FIGARO, s'avançant vers lui.

Oui, c'est pour cela justement qu'il a des ailes des construits des parcette muique?

BAZILE, montrant Gripe-Soleil.

Qu'après avoir preuvé mon obéissance à moncigneur, en amusant monsieur, qui est de sa compagnie, je pourrai, à mon tour, réclamer sa us tice.

#### GRIPE-SOLEIL.

Bah! monsigneu, il ne m'a pas amusé du tout :

Vec leux guenilles d'ariettes....

LE COMTE.

Enfin, que demandez-vous, Bazile?

BAZILE.

Ce qui m'appartient, monseigneur, la main de Marceline; et je viens m'opposer....

FIGARO, s'approchant.

Y a-t-il long-temps que monsieur n'a vu la si-

BAZILE.

Monsieur, en ce moment même.

FIGARO.

Puisque mes yeux vous servent si bien de miroir, étudiez-y l'effet de ma prédiction. Si vous faites mine seulement d'approximer madame....

BARTHOLO, en riant.

Eh! pourquoi? Laisse-le parler.

BRID'OISON, s'avarçant, entre deux,

Fau-aut-il que deux amis?....

FIGARO.

Nous amis!

BAZILE.

Quelle erreur!

FIGARO, vite.

Parce qu'il fait de plats airs de chapelle?

BAZILE, vile.

Et lui, des vers comme un journal?

FIGARO, vite.

Un musicien de guinguette!

BAZILE, vile.

Un postillon de gazette!

FIGARO, vite.

Cuistre d'oratorio!

BAZILE, vile.

Jockey diplomatique!

LE COMTE, assis.

Insolents tous les deux.

SAZILE.

Il me manque en toute occasion.

FIGARO.

C'est bien dit, si cela se pouvoit.

BAZILE.

Disant partout que je ne suis qu'un sot.

FIGARO.

Vous me prenez donc pour un écho?

#### BAZILE.

Tandis qu'il n'est pas un chanteur que mon taexat n'ait fait briller.

FIGARO.

Brailler.

BAZILE.

Il le répète.

FIGARO.

Et pourquoi non, si cela est vrai? Es-tu un rance, pour qu'on te flagorne? Souffre la vérité, quin! puisque tu n'as pas de quoi gratifier un acnteur: ou si tu crains de notre part, pourquoi acns-tu troubler nos noces?

BAZILE, à Marceline.

M'avez-vous promis, oui ou non, si dans quatre Tas, vous n'étiez pas pourvue, de me donner la Tréférence?

MARCELINE.

A quelle condition l'ai-je promis?

BAZILE.

Que si vous retrouviez un certain fils perdu, je adopterois par complaisance.

TOUS ENSEMBLE.

Il est trouvé.

BAZILE.

Qu'à cela ne tienne.

TOUS ENSEMBLE, montrant Figare.

Et le voici.

BAZILE, reculant de frayeur.

J'ai vu le diable.

25. .

BRID'OISON, à Bazite.

Et vou-ous renoncez à sa chère mère.

BAZILE.

Qu'y auroit-il de plus fâcheux que d'être ca- at le père d'un garnement?

FIGARO.

D'en être cru le fils; tu te moques de moi! BAZILE, montrant Figaro.

Dès que monsieur est de quelque chose icā, déclare, moi, que je n'y suis plus de rien.

(Il sort.)

# SCÈNE XI.

LES ACTEURS PRECEDENTS, excepte Bazile

BARTHOLO, riant.

Au! ah! ah! ah!

FIGARO, sautant de joie.

Donc à la fin j'aurai ma femme.

LE COMTE, à part.

Moi, ma maîtresse. (Il se lève.)
BRID'0150N, à Marceline.

Et tou-out le monde est satisfait.

LE COMTE.

Qu'on dresse les deux contrats; j'y signerai.

TOUS ENSEMBLE.

Vivat! (Ils sortent.)

LE COMTE.

J'ai besoin d'une heure de retraite.

(Il veut sortir avec les autres.)

# SCÈNE XII.

G RRIPE-SOLEIL, FIGARO, MARCELINE, LE COMTE.

GRIPE-SOLEIL, à Figaro.

ET moi, je vais aider à ranger le feu d'artifice

LE COMTE revient en courant.

Quel sot a donné un tel ordre?

FIGARO.

On est le mal?

LE COMTE, vivement

Et la comtesse qui est incommodée, d'où le

FIGARO.

Tu l'entends, Gripe-soleil? la terrasse.

LE COMTE.

Sous les grands marroniers! belle idée! (E:: sien allant, à part.) Ils alloient incendier moû venclez-vous.

# SCÈNE XIII.

FIGARO, MARCELINE.

FIGARO.

Quez, excès d'attention pour sa femme!
(Il veut sortir.)

MARCELINE l'arrétant.

Deux mots, mon fils. Je veux m'acquitter avec

toi : un sentiment mal dirigé m'avoit rendu e infuste envers ta charmante femme : je la supposois d'accord avec le comte, quoique j'eusse appris de Bazile qu'elle l'avoit toujours rebuté.

#### FIGARO.

Vous connoissiez mal votre fils, de le croire ébranlé par ces impulsions féminines. Je puis défier la plus rusée de m'en faire accroire.

#### MARCELINE.

Il est toujours heureux de le penser, mon 615; la jalousie...

#### FIGARO.

... N'est qu'un sot enfant de l'orgueil, ou c'est la maladie d'un fou. Oh! j'ai là-dessus, ma mère, une philosophie.... imperturbable; et si Suzan ne doit me tromper un jour, je le lui pardonne d'avance; elle aura long-temps travaillé.... (Il se retourne et aperçoit Fanchette, qui cherche de côté et d'autre.)

# SCÈNE XIV.

FIGARO, FANCHETTE, MARCELINE-

#### FIGARO.

Ezzu!... ma petite cousine qui nous écoute-

Oh! pour ça, non : on dit que c'est mallio

FIGARO.

Il est vrai; mais, comme cela est utile, on fait aller souvent l'un pour l'autre.

FANCHETTE.

Je regardois si quelqu'un étoit là.

FIGARO.

Déja dissimulée, friponne! vous savez bien

FANCHETTE,

Et qui donc?

FIGARO.

-Chérubin.

FANCHETTE.

Ce n'est pas lui que je cherche, car je sais fort bien où il est; c'est ma cousine Suzanne.

FIGARO.

Et que lui veut ma petite cousine?

A vous, petit cousin, je le dirai. — C'est.... ce

FIGARO, vinement.

Une épingle! une épingle ..... et de quelle part, coquine? à votre âge vous faites déjà un mét...... (Il se reprend et dit d'un ton doux.) Vous faites déjà très bien tout ce que vous entreprenez, Fanchette; et ma jolie cousine est si obligeante ...

FANCHETTE.

A qui donc en a-t-il de se fâcher? je m'en vais. FIGARO, l'arrétant.

Non, non, je badine; tiens, ta petite épingle

est celle que monseigneur t'a dit de remettre à Suzanne, et qui servoit à cacheter un petit papier qu'il tenoit; tu vois que je suis au fait.

FANCHETTE.

Pourquoi donc le demander, quand vous-le savez si bien?

FIGARO, cherchant.

C'est qu'il est assez gai de savoir comment monseigneur s'y est pris pour t'en donner la commission.

FANCHETTE, naivement.

Pas autrement que vous le dites: «Tiens, pet ite « Fanchette, rends cette épingle à ta belle cou-« sine, et dis-lui seulement que c'est le cachet des « grands marroniers. »

FIGARO.

Des grands....

PANCHETTE.

« Marroniers. » Il est vuai qu'il a ajouté : « Prends garde que personne ne te voie. »

FIGARO.

Il faut obéir, ma cousine : heuronsement Personne ne vous a vue. Faites donc jeliment votte commission; et n'en dites pas plus à Suranne, que monseigneur n'a ordonné.

FANCHETTE.

Et pourquoi lui en dirois-je? il me prend pour un enfant, mon cousin.

(Elle sort en sautant.)

# SCÈNE XV.

FIGARO, MARCELINE.

FIGARO.

En bien, ma mère?

MARCELINE.

Eh bien, mon fils?

FIGARO, comme étouffé.

Pour celui-ci!... il y a réellement des choses!..
MARCHLINE.

Il y a des choses! hé! qu'est-ce qu'il y a?

Ce que je viens d'entendre, ma mère, je l'ai là comme un plomb.

MARCELISE, riant.

Ce cour plein d'assurance n'étoit donc qu'un ballon gonfié? une épingle a tout fait partir.

FIGARO, furieux.

Mais cotte épingle, ma mère, est colle qu'il a ramassée...

MARCELINE, rappelant ce qu'il a dit.

La jalousie? oh! j'ai là-dessus, ma mère, une philosophie... imperturbable; et si Suzanne m'attrape un jour, je le lui pardonne...

PIGARO, virement.

Oh! ma mère, on parle comme on seat : metter le plus glacé des juges à plaider dans su propre cause, et veyez-le expliquer la lui. ...... le no m'étonne plus s'il avoit tant d'humour sur ce fou! .....

Pour la mignonne aux fines épingles, elle n'en est pas où elle le croit, ma mère, avec ses marroniers: si mon mariage est assez fait pour légitimer ma colère: en revanche, il ne l'est pas assez pour que je n'en puisse épouser une antre, et l'abandonner...

#### MARCELINE.

Bien conclu: abimons tout sur un soupen. Qui t'a prouvé, dis-moi, que c'est toi qu'elle joue, et non le comte? L'as-tu étudiée de nouveau pour la condamner sans appel? sais-tu si elle se rendra sous les arbres, à quelle intention elle y va, ce qu'elle y dira, ce qu'elle y fera? Je te crovois plus fort en jugement.

FIGARO, lai baisant la main avec respect.

Elle a raison, ma mère, elle a raison, raison, taujours raison. Mais, accordons, maman, quelque chose à la nature; on en vaut mieux après.

Examinons, en effet, avant d'accuser et d'agir. Je sais où est le rendez-vous. Adieu, ma mère.

(Il sort.)

## SCÈNE XVI.

MARCELINE, scule.

ADIRU: et moi aussi, je le sais. Après l'avoir arrèté, veillons sur les voies de Suzanne; ou plutôt avertissons-la; elle est si jolie créature! Aliquand l'intérêt personnel ne nous arme pas les unes contre les autres, nous sommes toutes por:

ACTE IV, SCENE XVI.

Зод

outenir notre pauvre sexe opprimé, contre oe terrible.... (en riant) et pourtant un peul l de sexe masculin,

(Elle sort.)

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

Le théâtre représente une salle de marroniers, dans un parc; deux pavillons kiosques, ou temples de jardins, sont à droite et à gauche; le fond est une clairière ornée, un siège de gazon sur le devant. Le théâtre est obscur.



1

1

# SCÈNE I.

FANCHETTE, seule, tenant'd'une main deux biscuits et une orange, et de l'autre une lanterne de papier allumée.

Dass le pavillon à gauche, a-t-il dit. C'est celuici. — S'il alloit ne pas venir à présent; mon petit
rôle.... Ces vilaines gens de l'office qui ne vouloient pas seulement me donner une orange et
deux biscuits! — Pour qui, mademoiselle? — Eh
bien! monsieur, c'est pour quelqu'un. — Oh!
nous savons. — Et quand ça seroit: parce que
monseigneur ne veut pas le voir, faut-il qu'il
meure de faim? — Tout ça pourtant m'a coûté un
fier baiser sur la joue... Que sait-on? il me le rendra peut-être. (Elle voit Figaro qui vient l'examiner; elle fait un cri.) Ah!..(Elle s'enfuit, et elle entre
dans le pavillon à sa qauche.)

## LE MARIAGE, etc. ACTE V, SCENE II. 303

## SCÈNE II.

F GARO, un grand manteau sur les épaules, un large chapeau rabattu; BAZILE, ANTONIO, BARTHOLO, BRID'OISON, GRIPE-SOLEIL, TROUYE DE VALETS ET DE TRAVAILLEURS.

FIGARO, d'abord seul.

C'EST Fanchette! (Il parcourt des yeux les autres mesure qu'ils arrivent, et dit d'un ton farouche:)

njour, messieurs; bonsoir : êtes-vous tous ici?

Ceux que tu as pressés d'y venir.

FIGARO.

Quelle heure est-il bien à peu près?

ANTONIO, regardant en l'air.

La lune devroit être levée.

BARTHOLO.

Eh! quels noirs apprêts fais-tu donc? Il a l'air an conspirateur.

FIGARO, s'agitant.

N'est-ce pas pour une noce, je vous prie, que

BRID'OISON.

Cè-ertainement.

ANTONIO.

Nous allions là bas, dans le parc, attendre un signal pour ta fête.

FIGARO.

Vous n'irez pas plus loin, messicurs; c'est iei,

sous ces marroniers que nous devons tous célébrer l'honnète fiancée que j'épouse, et le loyal seigneur qui se l'est destinée.

BAZILE, se rappelant la journée.

Ah: vraiment, je sais ce que c'est. Retironsnons, si vous m'en croyez; il est question d'un rendez-vous: je vous conterai cela près d'isi.

BRID'01503, à Figaro.

Non-ous reviendrons.

FIGARO.

Quand vous m'entendrez appeler, ne manques pas d'accourir tous, et dites du mal de Figaro, s'il ne vous fait voir une belle chose.

BARTHOLO

Souviens-toi qu'un homme sage ne se fait point d'affaire avec les grands.

FIGARO.

Je m'en souviens.

BARTHOLO.

Qu'ils ont quinze et bisque sur nons, par leur état.

FIGARO.

Sans leur industrie, que vous oubliez. Mais souvenez-vous aussi que l'homme qu'on sait timide, est dans la dépendance de tous les fripons:

BARTHOLO.

Fort bien.

FIGARO.

Et que j'ai nom de Verte-Allure, du chef honoré de ma mère. BARTHOLO.

Il a le diable au corps.

BRID'OISON.

I-il l'a.

BAZILE, à part.

Le comte et sa Suzanne se sont arrangés sans moi? Je ne suis pas fâché de l'algarade.

FIGARO, aux valets.

Pour vous autres, coquins, à qui j'ai donné l'or dre, illuminez-moi ces entours; ou, par la mort que je voudrois tenir aux dents, si j'en saisis un par le bras...(It secoue le bras de Gripe-Soleil.)

CRIPE-SOLEIL s'en va en criant et pleurant.

A, a, o, oh! damné brutal!

BAZILE, en s'en allant.

Le ciel vous tienne en joie, monsieur du marié!
(Ils sortent.)

# SCÈNE III.

F. I GARO, scul, se promenant dans l'obscurité, di du ton le plus sombre.

On! femme! femme! créature foible et de evante!... nul animal créé ne peut manquer à som instinct; le tien est-il donc de tromper?....

APrès m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressois devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie.... Il rioit cu lisant, le perfide! et moi, comme una benêt!.... Non, monsieur le comte, vous ne

l'autez pas.... vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie!... noblesse, fortune, un rang, des places; tout cela rend si fier! qu'avez-vous fait pour tant de biens? vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus : du reste, homme assez ordinaire! Tandis que moi, morbicu! perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement, qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes; et vous voulez joûter... On vient... c'est elle... ce 13 'est personne. - La nuit est noire en diable, et me voilà faisant le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. (Il s'assied-sur un banc.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? fils de je ne sais Pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honn ête; et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. - Las d'attrister des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre ; me fussé-je mis une pierre au cou! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail; auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet, sans scrupule : à d'instant un envoyé.... de je ne sais où, se plains que j'offense dans mes vers la Sublime Porte. Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Egypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, Lunis, d'Alger et de Maroc; et voilà ma comédie Lambée, pour plaire aux princes mahométans, Lont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrissent l'omoplate, en nous disant : Chiens Le Chrétiens! --- Ne pouvant avilir l'esprit, on se renge en le maltraitant. - Mes joues creusoient; mon terme étoit échu : je voyois de loin arriver · affreux recors , la plume fichée dans sa perruque; >n frémissant je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses; et comme il n'est pas pécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent, et sur son produit net; sitôt je vois, du Kond d'un fiacre, baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. (Il se lève.) Que je voudrois bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil! je lui dirois.... que les sottises imprimées n'ont d'importance, qu'aux lieux où l'on en gêne le cours; que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge slatteur; et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. — (Il se rassied.) Las de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue; et, comme il faut dîner, quoiqu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume, et demande à chacun de quoi il est question : on me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la

vente des productions, qui s'étend même à celles de la presse; et que, sourvu que je ne parle en mes écrits, ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'Opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de deux ou trois censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique, et croyant n'aller sur les brisées d'aucun autre, je le nomme Journal inutile. Pou-ou! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille; on me supprime, et me voilà derechef sans emploi! - Le désespoir m'alloit saisir; on pense à moi pour une place, mais par malheur j'y étois propre : il falloit un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restoit plus qu'à voler; je me fais banquier de Pharaon : alors, bonnes gens! je soupe en ville, et les personnes dites comme il faut, m'ouvrent poliment leur maison, en retenant pour elles les trois quarts du profit. J'aurois bien pu me remonter; je commençois même à comprendre que, pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir; mais comme chacun pilloit autour de moi, en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encorc. Pour le coup je quittois le monde, et vingt brasses d'eau m'en alloient séparer, lorsqu'un dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir anglois; puis,

laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent, et la honte au milieu du chemin, comme trop lourde à un piéton, je vais rasant de ville en ville, et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe à Séville; il me reconnoît, je le marie, et, pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne! intrigue, orage à ce sujet. Prêt à tomber dans un abîme, au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. (Îl se lève en s'échauffant.) On se débat; c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi; non ce n'est pas nous; eh! mais qui donc? (Il retombe assis.) O bizarre suite d'évènements! Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonchée d'autant de fleurs que ma gaité me l'a permis; encore je dis ma gaité, sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe : un assemblage informe de parties inconnues; puis un chétif être imbécile; un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir; ayant tous les goûts pour jouir; faisant tous les métiers pour vivre; maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune; ambitieux par vanité; laborieux par né-Cessité; mais paresseux.... avec délices; orateur selon le danger; poëte par délassement; musicien par occasion; amoureux par folles bouffées : j'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est

310 LE MARIAGE DE FIGARO. détruite, et trop désabusé.... Désabusé!... Susos,

Suzon, Suzon! que tu me donnes de tourmenu!

— J'entends marcher.... on vient. Voici l'instant
de la crise.

(Il se retire près de la première coulisse à sa droite.)

# SCÈNE IV.

FIGARO; LA COMTESSE, avec les habits de Sazon; SUZANNE, avec ceux de la comtes se; MARGELINE.

SUZANNE, bas, à la comtesse.

Our, Marceline m'a dit que Figaro y seroit.

Il y est aussi; baisse la voix.

SUZANNE.

Ainsi l'un nous écoute, et l'autre va venir me chercher; commençons.

MARCELINE.

Pour n'en pas perdre un mot, je vais me cacher dans le pavillon. (Elle entre dans le pavillon où est entrée Fanchette.)

# SCÈNE V.

FIGARO, LA COMTESSE, SUZANNE.

SUZANNE, haut.

MADAME tremble! est-ce qu'elle auroit froid?

La soirée est humide, je vais me retirer.

· SUZARBE, haut.

Sã madame n'avoit pas besoin de moi, je pren-Arois l'air un moment sous ces arbres.

LA COMTESSE, haut.

C'est le serein que tu prendras.

SUZANNE, haut.

J suis toute faite.

FIGARO, à part-

Ah! oui, le serein!

(Seezanne se retire près de la coulisse, du côté opposé à Rigaro.)

## SCÈNE VI.

FIGARO, CHÉRUBIN, LE COMTE, LA COMTESSE, SUZANNE.

(Figuro et Suzanne retirés de chaque côté sur le devant.)

CREAUDIN, en habit d'officier, arrive en chantant galment la reprise de l'air de la romance.

LA, la, la, etc.

J'avois une marraine Que toujours adorai.

LA COMTESSE, à parl.

Le petit page!

CHÉRUBIE, s'arrêtant.

On se promène ici; gagnons vite mon assie, où la petite Fanchette.... C'est une femme!

LA COMTESSE, écoutant.

Ah! grands dieux!

CHÉRUBIN se baisse, en regardant de toin.

Me trompé- je? à cette coiffure en plumes, qui se dessine au loin dans le crépuscule, il me semble que c'est Suzon.

LA COMTESSE, à part.

Si le comte arrivoit!...

(Le comte paroît dans le fond.)

CHÉRUBIN s'approche et prend la main de la comtesse, qui se défend.

Oui, c'est la charmante fille qu'on nomme Suzanne: ch! pourrois-je m'y méprendre à la donceur de cette main, à ce petit tremblement qui l'a saisie, surtout au battement de mon cœur! (Il veut y appuyer le dos de la main de la comtesse; elle la retire.)

LA COMTESSE, bas.

Allez-vous-en.

CHÉRUBIN.

Si la compassion t'avoit conduite exprès dans cet endroit du parc, où je suis caché depuis tantòt?

LA COMTESSE.

Figaro va venir.

LE COMTE, s'avançant, dit à part.

N'est-ce pas Suzanne que j'aperçois?

CHÉRUBIN, à la comtesse.

Je ne crains point du tout Figaro, car ce n'est pas lui que tu attends.

LA COMTESSE.

Qui done?

LE COMTE, à part.

Elle est avec quelqu'un.

CHÉRUBIE.

C'est monseigneur, friponne, qui t'a demandé ce rendez-vous ce matin, quand j'étois derrière le fauteuil.

LE COMTE, à part, avec fureur.

C'est encore le page infernal!

FIGARO, à part.

On dit qu'il ne faut pas écouter!

SUZABBE, à part.

Petit bayard!

LA COMTESSE, au page.

Obligez-moi de vous retirer.

CHÉRUBIE.

Ce ne sera pas au moins sans avoir reçu le prix de mon obéissance.

LA COMTESSE, effrayée.

Vous prétendez...

CHÉRUBIN, avec feu.

D'abord vingt baisers pour ton compte, et puis pour ta belle maitresse.

LA COMTESSE.

Vous oseriez?

CHÉRUBIE.

Oh! que oui, j'oserai; tu prends sa place auprès de monseigneur, moi celle du comte auprès de toi : le plus attrapé, c'est Figaro.

FIGARO, à part.

Ce brigandeau!

Theatre. Comedies 14.

SULANNE, à part.

Hardi comme un page.

(Chérubin veut embrasser la comtesse; le comte u met entre deux et reçoit le baiser.)

LA COMTESSE, se retirant.

Ah! ciel!

FIGARO, à part, entendant le baiser.
J'épousois une jolie mignonne! (Il écoute.)
CHÉRUBIE, tâtant les habits du comte.
(A part.) C'est monseigneur. (Il s'enfuit dans le pavillon où sont entrées Fanchette et Marceline.)

# SCÈNE VII.

# FIGARO, LE COMTE, LA COMTESSE, SUZANNE.

FIGARO, s'approchant.

Jz vais...

LE CONTE, croyant parler au page.

Puisque vous ne redoublez pas le baiser.....

FIGARO, qui est à portée, le reçoit.

Ah!

#### LE COMTE.

... Voilà toujours le premier payé.

FIGARO, à part, s'éloigne en se frottant la jeue.

Tout n'est pas gain non plus en écoutant.

SUZABBE, riant tout haut, de l'autre côté.

Ab! ah! ah! ah!

LI CO MIE, à la comtesse, qu'il prend pour Suzanne.

Era tend-t-on quelque chose à ce page! il reçoit
le plus se rude soufflet, et s'enfuit en éclatant de rire.

FIGARO, à part.

S'al s'affligeoit de celui-ci!

LE COMTE.

Comment! je ne pourrai faire un pas... (A la contesse.) Mais laissons cette bizarrerie, elle empoison neroit le plaisir que j'ai de te trouver dans cette salle.

LA COMTESSE, imitant le parler de Suzanne. L'espériez-vous?

LE COMTE.

Après ton ingénieux billet! (Il lui prend la main.) Tu trembles?

LA COMTESSE.

J'ai eu peur.

LE COMTE.

Ce n'est pas pour te priver du baiser, que je l'ai pris. (Il la baise au front.)

LA COMTESSE.

Des libertés.

FIGARO, à part.

Coquine!

SUZANNE, à part.

Charmante!

LE COMPE, prenant la main de sa femme.

Mais quelle peau fine et douce, et qu'il s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle!

LA COMTESSE, à pari

Oh! la prévention!

LE COMTE.

A-t-elle ce bras ferme et rondelet, ce doigts pleins de grâce et d'espiéglerie?

LA COMTESSE, de la voix de Susanne Ainsi l'amour?...

LE COMTE.

L'amour... n'est que le roman du cœur : plaisir qui en est l'histoire; il m'amène à noux.

LA COMTESSE.

Vous ne l'aimez plus?

LE CONTE.

Je l'aime beaucoup; mais trois ans d'unident l'hymen si respectable!

LA CONTESSE.

Oue vouliez-vous en elle?

LE COMTE, la caressant.

Ce que je trouve en toi, ma beauté...

LA COMTESSE.

Mais dites donc.

LE COMTE.

..... Je ne sais: moins d'uniformité, peu plus de piquant dans les manières; un je quoi, qui fait le charme; quelquefois un refi sais-je? Nos femmes croient tout accomp nous aimant: cela dit une fois, elles nous a nous aiment! (quand elles nous aiment,) si complaisantes, et si constamment oblige et Loujours, et sans relâche, qu'on est tout surpris, ura beau soir, de trouver la satiété où l'on rechercheoit le bonheur.

LA COMTESSE, à part.

Ah! quelle leçon!

LE COMTE.

En vérité, Suzon, j'ai pensé mille fois que si no us poursuivons ailleurs ce plaisir qui nous fuit ches elles, c'est qu'elles n'étudient pas assez l'art de soutenir notre goût, de se renouvelef à l'amour, de ranimer, pour ainsi dire, le charme de le ur possession par celui de la variété.

LA COMTESSE, piquée.

Donc elles doivent tout?...

LE COMTE, riant.

LA COMTESSE.

La leur?

LE COMTE.

Est de nous retenir : on l'oublie trop.

LA COMTESSE.

Ce ne sera pas moi.

LE COMTE.

Ni moi.

FIGARO, à part.

Ni moi.

SUZANNE, à part.

Ni moi.

LE COMTE, prenant la main de sa feinme.

Il y a de l'écho ici; parlons plus bas. Tu n'as nul besoin d'y songer, toi que l'amour a faita et si vive et si jolie! avec un grain de caprice, tu seras la plus agaçante maîtresse! (Il la baise au frent.) Ma Suzanne, un Castillan n'a que sa parole. Voici tout l'or promis pour le rachat du droit que ja n'ai plus sur le délicieux moment que tu m'accordes. Mais, comme la grâce que tu daignes y mettre est sans prix, j'y joindrai ce brillant, que tu porterss pour l'amour de moi.

LA COMTESSE, une révérence.

Suzanne accepte tout.

FIGARO, à part,

On n'est pas plus coquine que cela.

SUZANNE, à part.

Voilà du bon bien qui nous arrive.

LE COMTE, à part.

Elle est intéressée; tant mieux.

LA COMTESSE, regardant au fond. Je vois des flambeaux.

LE COMTE.

Ce sont les apprêts de ta noce : entrons-nons un moment dans l'un de ces pavillons, pour les laisser passer?

LA COMTESSE.

Sans lumière?

LE CONTE, l'entraînant doucement. A quoi bon? nous n'avons rien à lire. FIGARO, à part.

Elle y va, ma foi! Je m'en doutois.

(Il s'avance.)

LE COMTE grossit sa voix en se retournant.

Oui passe ici?

FIGARO, en colère.

Passer! on vient expres.

LE COMTE, bas, à la comtesse.

C'est Figaro!.. (Il s'enfuit.).

LA COMTESSE.

Je vous suis.

(Elle entre dans le pavillon à sa droîte, pendant que Le comte se perd dans le bois, au fond.)

## SCÈNE VIII.

FIGARO, SUZANNE, dans l'obseurité.

TEGANO cherche à voir où vont le comte et la comtesse, qu'il prend pour Suzanne.

Jz n'entends plus rien; ils sont entrés; m'y Coilà. (D'un ton altéré.) Vous autres époux maladroits, qui tenez des espions à gages, et tournez des meis entiers autour d'un soupçon sans l'asseoir, que ne m'imitez-vous? Dès le premier jour je suis ma femme, et je l'écoute; en un tour de main on est au fait : c'est charmant, plus de doutes; on sait à quoi s'en teniv. (Marchant vivement.) Reureusement que je ne m'en soucie guère, et que sa trahisen ne me fait rien du tout. Je les tiens donc enfin.

SULARRE, qui s'est avancée doucement dans l'obcurité, à part.

Tu vas payer tes beaux soupçons. (Du ton de voix de la comtesse.) Qui va là?

FIGARO, extravaquant.

Qui sa tà? Celui qui voudroit de bon cœur que la peste cût étouffé en naissant...

SUZANNE, du ton de la comtesse.

Eh! mais, c'est Figaro!

FIGARO regarde, et dit vivement:

Madame la comtesse!

SUZABBE.

Parlez bas.

Figaro, vite.

Ah! madame, que le ciel vous amène à propos!
Où croyez-vous qu'est monseigneur?

SUZANNE.

Que m'importe un ingrat? Dis-moi...

FIGARO, plus vite.

Et Suzanne mon épousée, où croyez-vous qu'elle soit?

SUZANNE.

Mais parlez bas.

FIGARO, très vite.

Cette Suzon qu'on croyoit si vertueuse, qui faisoit la réservée! Ils sont enfermés la-dedans. Je vais appeler.

SUZANNE, lui fermant la bouche avec sa main, oublis

de déguiser sa voix.

N'appelez pas.

FIGARO, à part.

Eh! c'est Suzon! God dam!

SUZANNE, du ton de la comtesse.

Vous paroissez inquiet.

FIGARO, à part.

Traîtresse, qui veut me surprendre!

SUZANNE.

Il faut nous venger, Figaro.

FIGARO.

En sentez-vous le vif désir?

SUZANNE.

Je ne serois donc pas de mon sexe? Mais les hommes en ont cent moyens.

FIGARO, confidemment.

Madame, il n'y a personne ici de trop. Celui des femmes... les vaut tous.

SUZARNE, à part.

Comme je le soussetterois!

FIGARO, à part.

Il seroit bien gai qu'avant la noce!..

SUZANNE.

Mais qu'est-ce qu'une telle vengeance, qu'un peu d'amour n'assaisonne pas?

FIGARO.

Partout où vous n'en voyez point, croyez que le respect dissimule.

SUZANNE, piquée.

Je ne sais si vous le pensez de bonne foi, mais vous ne le dites pas de benne grâce.

FIGARO, avec une chaleur comique, à genour.

Ah! madame, je vous adore. Examines le temps, le lieu, les circonstances, et que le dépit supplée en vous aux grâces qui manquent à ma prière.

SUZABBE, à part.

La main me brûle.

FIGARO, à part.

Le cœur me bat.

SUZANNE.

Mais, monsieur, avez-vous songé?..

FIGARO.

Oui, madame, oui, j'ai songé.

SUZANNE.

... Que pour la colère et l'amour...

FIGARO.

... Tout ce qui se diffère est perdu. Votre main, madame?

SUZANNE, de sa voix naturelle, et lui donnant soufflet.

La voilà.

FIGARO.

Ah demonio! quel soufflet!

SUZANNE, lui en donnant un second.

Quel soufflet! et celui-ci?

FIGARO.

Et ques-à-quo! de par le diable! est-ce ici 🕳 journée des tapes?

SUZANNE, le battant à chaque phrase.

Ah! ques-à-quo? Suzanne : et voilà pour te

nupçor trabis 01 Cet-il

Sant bar! hppe, quad

mare Nu fo

> le 1 MID T Sets

so tapçons; voilà pour tes vengeances et pour tes træ hisons, tes expédients, tes injures et tes projets. C'est-il ça de l'amour? dis donc comme ce matin?

#### FIGARO rit, en se relevant.

Santa Barbara! oui, c'est de l'amour. Oh bonheur! oh délices! ô cent fois heureux Figaro! fra ppe, ma bien-aimée, sans te lasser : mais, quand tu m'auras diapré tout le corps de meurtris sures, regarde ayec bonté, Suzon, l'homme le Plus fortuné qui fut jamais battu par une semme.

#### SUZANNE.

Le plus fortuné. bon fripon, vous n'en séduisiez Pas moins la comtesse avec un si trompeur babil, Tue m'oubliant moi-même, en vérité, c'étoit pour elle que je cédois.

#### FIGARO.

Ai-je pu me méprendre au son de ta jolie voix?

suzamm, en riant.

Tu m'as reconnue? Ah! comme je m'en ven-Serai!

#### FIGARO.

Bien rosser et garder rancune est aussi par trop féminin! Mais, dis-moi donc par quel bonheur je te vois là, quand je te croyois avec lui, et comment cet habit, qui m'abusoit, te montre enfin inacente...

#### SUZANNE.

Eh! c'est toi qui es un innocent, de venir te Prendre au piège apprêté pour un autre! Est-ce 3.4 LE MARIAGE DE FIGARO.

notre faute à nous, si, voulant museler un renard, nous en attrapons deux?

FIGARO.

Qui donc prend l'autre?

SUZANNE.

Sa femme.

FIGARO..

Sa femme?

SUZANDE.

Sa femme.

FIGARO, follement.

Ah! Figaro, pends-toi; tu n'as pas deviné celui-là! — Sa femme! O douze ou quinze mille fois spirituelles femelles! — Ainsi les baisers de salle?...

SUZAFFE.

Ont été donnés à madame.

FIGARO.

Et celui du page?

SUZANNE, riant. A monsieur.

FIGARO.

Et tantôt, derrière le fauteuil?

SUZANNE.

A personne.

FIGARO.

En êtes-vous sûre?

SUZANNE, riani.

Il pleut des soufflets, Figaro.

FIGARO, lui baisant la main.

Ce sont des bijoux que les tiens. Mais celui du

SUZANNE.

Allons, superbe! humilie-toi.

FIGARO, faisant tout ce qu'il annonce.

Cela est juste; à genoux, bien courbé, pros-Rexné, ventre à terre.

SUZABBE, en riant.

Ah! ce pauvre comte! quelle peine il s'est

FIGARO, se relevant sur ses genoux.

-.. Pour faire la conquête de sa femme!

## SCÈNE IX.

LE COMTE entre par le fond du thédire, et va droit au pavillon à sa droite; FIGARO, SUZANNE.

LE COMTE, à lui-même.

JE la cherche en vain dans le bois ; elle est peutêtre entrée ici.

SUZANNE, à Figaro, parlant bas.
C'est lui.

LE COMTE, ouvrant le pavillon.

Suzon, es-tu là-dedans?

FIGARO, bas.

Il la cherche, et moi je croyois....

SUZANNE, bas.

Il ne l'a pas reconnue.

Théâtre. Comédies. 14.

28

#### 326 LE MARIAGE DE FIGARO.

FIGARO.

Achevons-le, veux-tu? (Il lui baise la main.)
LE COMTE, se retournant.

Un homme aux pieds de la comtesse!... Ah! je suis sans armes. (Il s'avance.)

puis sans armes. (113 avance.) PIGARO, se relevant tout-à-fait, en déquisant sa voix.

Pardon, madame, si je n'ai pas réfléchi que ce rendez-vous ordinaire étoit destiné pour la noce.

LE COMTE, à part.

C'est l'homme du cabinet de ce matin. (Il se frappe le front.)

FIGARO, continuant.

Mais il ne sera pas dit qu'un obstacle aussi sot aura retardé nos plaisirs.

LE COMTE, à part.

Massacre! mort! enfer!

FIGARO, la conduisant au cabinet.

(Bas.) Il jure. (Haut.) Pressons-nous donc, madame, et réparons le tort qu'on nous a fait tantôt, quand j'ai sauté par la fenêtre.

LE COMTE, à part.

Ah! tout se découvre enfin.

SUZANNE, près du pavillon, à sa gauche.

Avant d'entrer, voyez si personne n'a suivi. (Il la baise au front.)

LE COMTE, s'écriant.

Vengeance!

(Suzanne s'enfuit dans le pavillon où sont entrés Fanchette, Marceline et Chérubin.)

## ACTE V, SCENE X.

## SCÈNE X.

LE COMTE, FIGARO.

(Le comte saisit le bras de Figaro.)

YIGARO, jouant la frayeur excessive.
C'EST mon maître!

LE COMTE, le reconnoissant.

Ah! scélérat, c'est toi! Holà! quelqu'un, quelqu'un!

## SCÈNE XI.

PÉDRILLE, LE COMTE, FIGARO.

PÉDRILLE, botté.

Mosseigseur, je vous trouve enfin.

LE COMTE.

Bon! c'est Pédrille. Es-tu tout seul?

PÉDRILLE.

Arrivant de Séville, à étripe cheval.

LE COMTE.

Approche-toi de moi, et crie bien fort.

PÉDRILLE, criant à tue tête.

Pas plus de page que sur ma main. Voilà le paquet.

LE COMTE, le repoussant.

Eh! l'animal.

PÉDRILLE.

Monseigneur me dit de crier.

LE COMTE, tenant toujours Figaro.

Pour appeler. — Holà! quelqu'un! si l'on m'entend, accourez tous,

#### 328 LE MARIAGE DE FIGARO.

PÍDRILLE.

### SCÈNE XII.

LE COMTE, FIGARO, PEDRILLE, BRID OLSON, BARTHOLO, BAZILE, ANTONI OLGRIPE-SOLEIL, toute la noce accourt au vec des flambeaux.

BARTHOLO, à Figaro.

Tu vois qu'à ton premier signal...

LE COMTE, montrant le pavillon à sa gauche.

Pédrille, empare-toi de cette porte. (Pédrille Sey

**v**a.)

BAZILE, bas, à Figaro.

Tu l'as surpris avec Suzanne?

LE CONTE, montrant Figaro.

Et vous, tous mes vassaux, entourez-moi cet homme, et m'en répondez sur la vie.

BAZILE.

Ah! ah!

LE COMTE, furieux.

Taisez-vous donc. (A Figaro, d'un ton glac-é.)
Mon cavalier, répondez-vous à mes questions à

FIGARO, froidement.

Eh! qui pourroit m'en exempter, monseigne Vous commandez à tout ici, hors à vous-même

LE COMTE, se contenant.

Hors à moi-même!

ASTORIO.

C'est ça parler. ,

LE COMTE, reprenant sa colère.

Non, si quelque chose pouvoit augmenter ma fureur, ce seroit l'air calme qu'il affecte.

FIGARO.

Sommes-nous des soldats qui tuent et se font tuer pour des intérêts qu'ils ignorent? je veux savoir, moi, pourquoi je me fâche.

LE COMTE, hors de lui.

Orage! (Se contenant.) Homme de bien, qui feignez d'ignorer! nous ferez-vous au moins la faveur de nous dire quelle est la dame actuellement par vous amenée dans ce pavillon?

FIGARO, montrant l'autre avec malice.

Dans celui-là?

LE COMTE, vile.

Dans celui-ci.

FIGARO, froidement.

C'est différent. Une jeune personne qui m'honore de ses bontés particulières.

BAZILE, étonné.

Ah!ah!

LE COMTE, vite:

Vous l'entendez, messieurs?

BARTHOLO, étonné.

Nous l'entendons.

LE COMTE, à Figaro.

Et cette jeune personne a-t-elle un autre engagement que vous sachiez ?

#### 830 LE MARIAGE DE FIGARO.

FIGARO, froidement.

Je sais qu'un grand seigneur s'en est occupé quelque temps: mais, soit qu'il l'ait négligée, ou que je lui plaise mieux qu'un plus aimable, elle me donne aujourd'hui la préférence.

LE COMTE, vivement.

La préf.... (Se contenant.) Au moins il est naif; car ce qu'il avoue, messieurs, je l'ai oui, je vous jure, de la bouche même de sa complice.

BRID'OISON, stupéfait.

Sa-a complice!

LE COMTE, avec fureur.

Or, quand le déshonneur est public, il faut que la vengeance le soit aussi.

(Il entre dans le pavillon.)

## SCÈNE XIII.

PEDRILLE, FIGARO, BRID'OISON, BAR-THOLO, BAZILE, ANTONIO, GRIPE-SOLEIL.

ANTONIO.

C'EST juste.

BRID'OISON, à Figuro. Qui-i donc a pris la femme de l'autre? FIGARO, en riant.

Aucun n'a eu cette joie-là.

## SCÈNE XIV.

P.E.DRILLE, FIGARO, BRID'OISON, BAR-THOLO, BAZILE, ANTONIO, GRIPE-SOLEIL, LE COMTE, CHÉRUBIN.

E COMTE, parlant dans le pavillon, et attirant quelqu'un qu'on ne voit pas encore.

Tous vos efforts sont inutiles; vous êtes perlue, madame; et votre heure est bien arrivée. (Il ort sans regarder.) Quel bonheur qu'aucun gage l'une union aussi détestée!..

FIGARO, s'écriant :

Chérubin!

LE COMTE.

Mon page?

BAZILE.

Ah!ah!

LE COMTE, hors de lui, à part.

Et toujours le page endiablé! (A Chérubin.) Que saisiez-vous dans ce salon?

CHÉBUBIN, timidement.

Je me cachois, comme vous l'avez ordonné...

PÉDRILLE.
Bien la peine de crever un cheval!

LE COMTE.

Entres-y toi, Antonio; conduis devant som Juge l'infame qui m'a déshonoré.

BRID'OISON.

C'est madame que vous y-y cherchez?

## 33a LE MARIAGE DE FIGARO.

-OIROTEA

L'y a, parguenne, une bonne providence; vous en avez tant fait dans le pays...

LE COMTE, furieux.

Entre donc.

(Antonio entre.)

## SCÈNE XV.

PEDRILLE, FIGARO, BRID'OISON, BAR-THOLO, BAZILE, GRIPE-SOLEIL, LE COMTE, CHERUBIN.

#### LE COMTE.

Vous allez voir, messieurs, que le page ny étoit pas seul.

CHÉRUBIN, timidement.

Mon sort cût été trop cruel, si quelqu'âme iensible n'en cût adouci l'amertume.

## SCENE XVI.

PÉDRILLE, FIGARO, BRID'OISON, BIR-THOLO, BAZILE, GRIPE-SOLEIL, LE COMTE, CHÉRUBIN, ANTONIO, FAN-CHETTE.

ANTONIO, attirant par le bras quelqu'un qu'on ne voit pas encore.

ALLONS, madame, il ne faut pas vous faire priet pour en sortir, puisqu'on sait que vous y êtes entree. FIGARO, s'écriant:

La petite cousine!

BAZILE.

Ah!ah!

LE COMTE.

Fanchette!

ANTONIO se retourne et s'écrie :

Ah! palsembleu! monseigneur, il est gaillard e me choisir, pour montrer à la compagnie que est ma fille qui cause tout ce train-là!

LE COMTE, outré.

Qui la savoit là-dedans? (Il veut rentrer.)

BARTHOLO, au-devant.

Permettez, monsieur le comte, ceci n'est pas Plus clair. Je suis de sang froid, moi. (Il entre.)

Voilà une affaire au-aussi trop embrouillée.

## SCÈNE XVII.

PÉDRILLE, FIGARO, BRID'OISON, BAR-THOLO, BAZILE, GRIPE-SOLEIL, LE COMTE, CHERUBIN, ANTONIO, FAN-CHETTE, MARCELINE.

BARTHOLO, parlant en dedans, et sortant.

Nz craignez rien, madame, il ne vous sera fait aucun mal. J'en réponds. (Il se retourne et s'écrie:) Marceline!...

BAZILE.

Ah! ah!

#### 334 LE MARIAGE DE FIGARO.

FIGARO, riant.
Eh! quelle folie! ma mère en est?
ABTOBIO.

A qui pis fera..

LE COMTE, outré. Que m'importe à moi? La comtesse...

## SCÈNE XVIII.

PEDRILLE, FIGARO, BRID'OISON, BARTHOLO, BAZILE, GRIPE-SOLEIL, TE COMTE, CHÉRUBIN, ANTONIO, FA N-CHETTE, MARCELINE, SUZANNE, SON Éventail sur le visage.

#### LE COMTE.

... An! la voici qui sort. (Il la prend violemme par le bras.) Que croyez-vous, messieurs, que marite une odieuse... (Suzanne se jette à genoux la la la baissée.) Non, non. (Figaro se jette à genoux la l'autre côté.)... (Plus fort.) Non, non. (Marceline jette à genoux devant lui.)... (Plus fort.) Non, no (Tous se mettent à genoux, excepté Brid'oison.). (Hors de lui.) Y fussiez-vous un cent!

## SCÈNE XIX.

PEDRILLE, FIGARO, BRID'OISON, BAR-THOLO, BAZILE, GRIPE-SOLEIL, LE COMTE, CHERUBIN, ANTONIO, FAN-CHETTE, MARCELINE, SUZANNE, LA COMTESSE, sortant de l'autre pavillon.

LA COMTESSE, se jetant à genoux..
Au moins, je ferai nombre.
LE COMTE, regardant la comtesse et Suzanne.
Ah! qu'est-ce que je vois?

BRID'OISON, riant.

Et, pardi! c'è-est madame.

LE COMTE, voulant relever la comtesse.

Quoi! c'étoit vous, comtesse? (D'un ton suppliant.) Il n'y a qu'un pardon généreux....

LA COMTESSE, en riant.

Vous diriez non, non, à ma place; et moi, pour la troisième fois d'aujourd'hui, je l'accorde sans condition. (Elle se relève.)

BUZANNE, se relevant.

Moi aussi.

MARCELINE, se relevant.

Moi aussi.

FIGARO, se relevant.

Moi aussi: il y a de l'écho ici. (Tous se relèvent.)

De l'écho! J'ai voulu ruser avec eux; ils m'ant traité comme un enfant.

#### 336 LE MARIAGE DE FIGARO!

LA COMTESSE, en riant.

Ne le regrettez pas, monsieur le comte.

FIGARO, s'essuyant les genoux avec son chapesu.

tr

Une petite journée comme celle-ci forme bien un ambassadeur.

LE COMTE, à Suzanne,

Ce billet fermé d'une épingle...

SUZANNE.

C'est madame qui l'avoit dicté.

LE COMTE.

La réponse lui est bien due. (Il baise la main de la comtesse.)

LA COMTESSE.

Chacun aura ce qui lui appartient. (Elle donne la bourse à Figaro et le diamant à Suzanne.)

SUZANNE, à Figaro.

Encore une dot.

FIGARO, frappant la bourse dans sa main.

Et de trois. Celle-ci fut rude à arracher.

SUZANNE.

Comme notre mariage.

GRIPE-SOLEIL.

Et la jarretière de la mariée, l'aurons-je?

LA COMTESSE, arrachant le ruban qu'elle a tant gardé dans son sein, et le jetant à terre.

La jarretière? elle étoit avec ses habits; la voilà. (Les garçons de la noce veulent la ramasser.)

CHERUBIN, plus alerte, court la prendre, et dit: Que celui qui la veut vienne me la disputer. LE COM'TE, en riant, au page.

Pour un monsieur si chatouilleux, qu'avez-vous trouvé de gai à certain soufflet de tantôt?

CHÉRUBIN recule, en tirant à moitié son Épée.

A moi, mon colonel?

FIGARO, avec une colère comique.

C'est sur ma joue qu'il l'a reçu : voilà comme les grands font justice!

LE COMTE, riant.

C'est sur sa joue? 'Ah! ah! qu'en dites-vous donc, ma chère comtesse?

IA COMTESSE, absorbée, revient à elle, et dit avec sensibilité :

Ah! oui, cher comte, et pour la vie, sans distraction, je vous jure...

LE COMTE, frappant sur l'épaule du juge. Et vous, don Brid'oison, votre avis maintenant? BRID'OISOR.

Su-ur tout ce que je vois, monsieur le comte? Ma-a foi, pour moi, je-e ne sais que vous dire; voilà ma façon de penser.

TOUS ENSEMBLE.

Bien jugé.

FIGARO.

J'étois pauvre, on me méprisoit. J'ai montré quelque esprit, la haine est accourue. Une jolie femme et de la fortune...

BARTHOLO, en riant.

Les cœurs vont te revenir en foule. Zhéâtre. Comédies. 14.

29

#### 238 LE MARIAGE DE FIGARO.

FIGARO.

Est-il possible?

BARTHOLO.

Je les connois.

FIGARO, saluant tous les spectateurs

Ma femme et mon bien mis à part, tous me feront honneur et plaisir.

(On joue la ritournelle du vandeville.)

#### VAUDEVILLE.

BAZILE.

#### PREMIER COUPLET.

Triple dot, femme superbe, Que de biens pour un épaux! D'un seigneur, d'un page imberbe, Qualque sot seroit jaloux. Du latin d'un vieux proverbe, L'homme adroit fait son parti.

FIGARO.

Je le sais. ... (Il chante.)

Gaudeant bene nati.

BATTLE.

Mon.... (Il chante.)

Gaudeat benè nanti.

STEASTE

DEUXIÈME COMPLEME.

Qu'un mari sa foi trahisso; Il s'en vante, et checan ris;

#### VAUDEVILLE.

33e

One sa femme ait un caprice, S'il l'accuse, on la punit. De cette absurde injustice Faut-il dire le pourquoi? Les plus forts ont fait la loi.

(Bis.)

FIGARO.

#### TROISIÈME COUPLET.

Jean Jeannot, jaloux risible, Veut unir femme et repos; Il achète un chien terrible, Et le lâche en son enclos. La nuit, quel vacarme horrible! Le chien court, tout est mordu, Hors l'amant qui l'a vendu.

(Bis.)

LA COMTESSE.

#### QUATRIÈME COUPLET.

Telle est fière et répond d'elle, Qui n'aime plus son mari; Telle autre, presque infidèle, Jure de n'aimer que lui. La moins folle, hélas! est celle Qui se veille en son lien, Sans oser jurer de rien.

LE COMTE.

#### CINQUIÈME COUPLET.

D'une femme de province A qui ses devoirs sont chers, Le succès est assez mince : Vive la femme aux hons airs I (Bis.)

## LE MARIAGE DE FIGARO. ) fo

Semblable à l'écu du prince, Sous le coin d'un seul époux, Elle sest an hien de tous.

Bish

MARGELINE.

SIXIÈME COUPLET.

Chacun sait la tendre mère Dont il a reçu le jour; Tout le reste est un mystère, C'est le secret de l'amour.

FIGARO, continuant l'aire

Ce secret met en lumière Comment le fils d'un bator Vant souvent son pesant d'or.

(Bis.)

SEPTIÈME COUPLET.

Par le sort de la naissance, L'un est roi, l'autre est berger; Le hasard fit leur distance, L'esprit seul peut tout changer. De vingt rois que l'on encense, Le trépas brise l'autel, Et Voltaire est immortel.

(Bis.)

CHÉRUBIN.

HUITIÈME COUPLET.

Sexe aimé, sexe volage. Qui tourmentez nos beaux jours, Si de vous chacun dit rage, Chacun vous revient toujours. Le parterre est votre image;

# VAUDEVILLE.

34,

Tel paroit le dédaigner, Qui fait tout pour le gagner.

(Bis.)

SUZANNE.

MEUVIÉME COUPLET.

Si ce gai, ce fol ouvrage Renfermoit quelque leçon, En faveur du badinage, Faites grâce à la raison. Ainsi la nature sage Nous conduit dans nos désirs A son but par les plaisirs.

(Bis.

BRID'OISON.

DIXIÈME COUPLET.

Or, messieurs, la co-omédie Que l'on juge en ce-et instant, Sauf erreur nous peint-eint la vie Du bon peupla qui l'entend. Qu'on l'opprime, il peste, il crie, Il s'agite en cent fa-açons; Tout finit par des chansons.

(Bis.)

Ballet général.

FER BU MARIAGE DE FIGARO.

| , |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | , |  |
|   |   |  |

# AUGUSTE ET THEODORE,

oσ

## LES DEUX PAGES,

COMEDIE,

PAR DEZÈDE.

Représentée, pour la première fois, le 27 mars-1789.

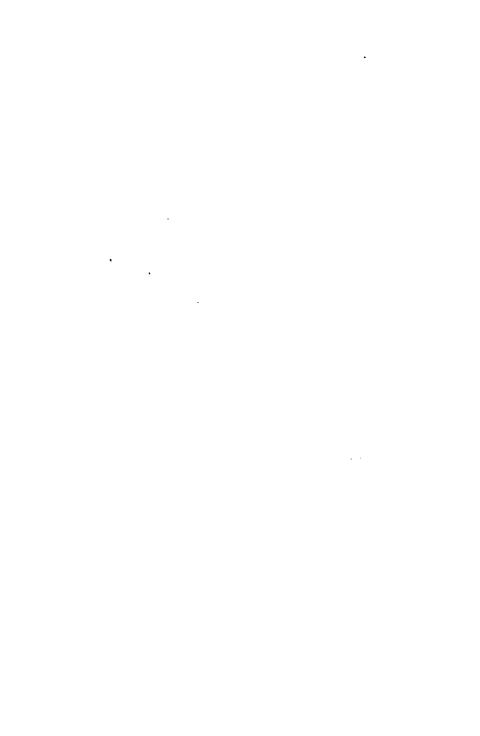

## NOTICE

## SUR DEZÈDE.

On prétend que ce nom cache celui d'un seigneur allemand retiré en France, à qui l'on doit la musique de plusieurs jolis opéras joués au théâtre Italien, tels que Blaise at Baset, ALEXIS ET JUSTINE, etc. Nous n'essaierons pas 🗎 lever le voile, et, nous bornant à parler, comme nous l'avons toujours fait, de ce qui est relatif au Théâtre François, nous dirons que Dezède y fit jouer, le 27 mars 1789, une jolie comédie historique en deux actes, en prose, intitulée Auguste et Théodore, ou Les deux PAGES. Cette pièce eut le plus grand succès pendant trente représentations. Le jeu de tous les acteurs y contribua beaucoup, surtout celui de Fleury, qui produisoit l'illusion la plus complète dans le personnage du grand Frédéric. Le frère de ce monarque, le prince Henri de Prusse, Assistant à la première représentation de cet ou-

### 346 NOTICE SUR DEZEDE.

vrage, fut si frappé du jeu de l'acteur, qu'il lui envoya le lendemain une tabatière fort riche, ornée du portrait du roi qu'il avoit si bien représenté.

Dezède mourut à Paris en 1792.

#### COSTUMES.

LE Roi. Habit bleu, boutons blancs aux dema côtés; collet, parements et doublure écarlate, l'habit boutonné jusqu'en bas; veste janne, culotte noire; bottes tirées par-dessus les genoux; éperons d'or, épée de cuivre avec une dragonne aoire et argent, passant au travers des plis de l'habit; écharpe noire et argent par-dessus l'habit; aiguillette d'argent; la broderie de l'ordre, grand chapeau à plumet blanc, avec une cocarde noire et une ganse richement brodée; cravate noise, coiffure très négligée, queue longue et mince; canne à boc à Corbin, grande boite d'or à tabac et de forme carrée; gants à la cuirassière.

Aucustz. Au premier acte, en petite redingote bleue, veste blanche, culotte jaune, bottes et éperons, les cheveux en désordre, chapeau galonné en or. Au second acte, habit écarlate, larges galons d'or festonnés sur toutes les tailles; parements et veste de velours bleu galonnés de même, culotte noire, col de velours noir, queue longue.

THEODORE est vêtu de même; il arrive au premier acte tout habillé.

LES QUATRE PAGES de la suite du roi ont le petit habit avec un petit galon uni et rien sur les tailles.

L'a mènz de Canoline, en robe grise, au premier acte, et au second de même, mais un peu parée. CAROLINE, au premier acte en robe grise, et au second en robe blanche.

L'Hôtz, d'abord en robe-de-chambre avec un bonnet de velours noir sur la tête, ensuite un habit d'une couleur foncée; boutons d'or jusqu'en bas, grands parements, grandes manchettes, perruque à bourse avec des rubans noirs qui viennent tomber sur le jabot; veste riche et culotte noire.

L'Hôresez, corset de soie gros vert, jupos de soie coquelicot, bordé d'une dentelle en or, le corset lacé avec une chaîne d'or; bonnet d'une étoffe d'or.

La Bouse, robe d'étamine brune, lacée avecus ruban blanc, un bonnet noir.

LES QUATRE GARÇONS. L'ALLEMAND; veste de drap brun, perruque ronde et un tablier vert.

L'Anglois, gilet rouge, culotte de peau, noués sous les genoux avec des rubans, cheveux coupés

L'ITALIEN, habit bleu, court et étroit, avec un petit galon usé; veste et culotte de couleurs transhantes, coiffure ridicule.

Le Gascon, frac et gilet élégant, culotte jaune, coiffure et chaussure soignées.

Ges trois garçons étrangers, en paroissant la seconde fois, ont chacun une serviette à la massa.

#### SUITE DU ROL

Des Officiers, habit bleu de roi à grands brandebourgs d'argent; doublure, collet, parements écarlate; veste et culotte jaune, guêtres blanches, l'écharpe sur la veste.

D'autres officiers, habit écarlate, boutons d'argent aux deux côtés; parements, veste et collet bleu de roi; culotte-pantalon de peau, grandes bottes, éperons, l'habit boutonné et l'écharpe par llessus; aiguillette d'argent.

D'autres officiers, bussle galonné d'or; parements et collet rouge; culotte-pantalon de peau; grandes bottes, éperons, aiguillette d'or, l'écharpe sur le bussle et grand sabre.

D'autres officiers, bussle galonné en argent, patements et collet rouge; culotte-pantalon de peau, grandes bottes, éperons; aiguillette d'argent, l'écharpe sur le bussle, et grand sabre.

## PERSONNAGES.

LE ROI.

AUGUSTE,
THÉODORE,

Dages de la chambre.

LA MÈRE D'AUGUSTE.

CAROLISE, sa fille et sœur d'Auguste.
LISBETH, gouvernante de Caroline.

MOSSIEUR PHLIPS, maître d'hôtellerie.

MADAME PHLIPS, sa femme.

US GARÇON ALLEMAND.

UN GARÇON FRANÇOIS.

UN GARÇON ABGLOIS.

US GARÇON ITALIES.

UE COCHER.

UE CUISINIER.

Suite du roi.

La seine est en Allemagne.

## LES DEUX PAGES,

## COMÉDIE.

## ACTE PREMIER.

e théâtre représente un salon honnête avec une grande porte dans le fond, et une porte ordinaire de chaque côté, adossée à la coulisse; à la troisième on voit de chaque côté une croisée. Sur la droite des acteurs est une grande pendule à l'antique, et sur la gauche un grand bureau et un grand fauteuil auprès: sur le bureau sont deux livres de comptoir, was sonnette et une écritoire.

## SCÈNE I.

L'HÔTE, seul.

If entre par la porte à gauche des acteurs, et il est en robe de chambre avec un bonnet de velours sur la tête.)

LEVÉ avant tout le monde, couché le dernier, Oins, activité, vigilance, exactitude et probité, 'Oilà les moyens dont se sont servis mes bons ajeux, et que j'emploie moi-même pour conduire ma maison. On doit toujours chercher à se distinguer dans son état, et puisqu'il faut jouer un rôle ici bas, je présère celui de bon-homme à tous les autres. Je suis d'un caractère facile, je ne rançonne ni ne poursuis jamais personne. Je plains ceux qui sont dans l'impossibilité de me payer, et quand je trouve une bonne occasion de rendre service, je la saisis. Il n'y a pas de plus grand plaisir pour moi. Aussi tout me réussit, tout me profite. Ce qui ruineroit un autre, m'enrichit, moi. En vérité, je ne sais pas comment cela se fait; mais je gagne plus d'argent à moi seul que tous mes voisins ensemble : il est vrai que mon hôtel et moi nous sommes connus, je crois, dans le-monde entier. Tous les étrangers viennent loger ici de préférence. Princes, ducs, gens de qualité, prélats, tous les ordres de citoyens me font l'honneur de descendre chez M. Phlips, à l'hôtel des Quatre-Nations ( $^{
m ll}$ s'assied près du bureau, sonne et appelle.) L'Allemand! l'Anglois! Romain! Parisien! (Les qualre garçons entrent et se placent sur une lique.)

## SCÈNE II.

L'HÔTE, LES QUATRE GARÇONS-

L'HÔTE, au garçon allemand.

ERREST!

ERSEST.

Monsieur?

L'HÔTE.

Avez-vous fait partir les trois garçons que j'ai penvoyés hier?

ERNEST.

Ils vont partir à l'instant. Ils ont bien du regret de quitter votre maison.

L'HÔTE.

C'est leur faute.

ERNEST.

Ils espèrent qu'un si bon maître voudra bien leur donner des certificats.

L'HÔTE.

Des certificats! Dans ce pays-ci, on n'en donne point aux mauvais sujets. Deux florins à chacun, et que je n'en entende plus parler.

(Le garçon allemand sort.)

## SCÈNE III.

### L'HÔTE, LES TROIS GARÇONS.

L'HÔTE, au garçon anglois.

COMMENT YOUS nommez-yous?

LE GARÇON ANGLOIS.

Jon's.

L'HOTE, au garçon italien.

Et vous?

LE GARÇON ITALIEN.

Carlo.

L'HÔTE, au garçon françois.

Et vous?

**3σ**,

LE GARÇON PRANÇOIS.

La France.

L'HÔTE.

Jon's, Carlo et la France, écoutez. Savez-vous pourquoi les autres ont été mis à la porte? LES TROIS GARÇONS, chacun dans son jargon. Non, monsieur.

L'HÔTE.

Je vais vous l'apprendre. L'Anglois étoit insotent, méprisant tout ce qui n'est pas de sa nation, et toujours tout prêt à faire le coup de poing avec le premier qu'il rencontroit sur son chemin.

LE GARÇON ANGLOIS, dans son jargon.

L'HÔTE.

L'Italien étoit faux, hypocrite et vindicatif; d'ailleurs très suspect du côté de la fidélité.

LE GARÇON ITALIEN, dans son jargon. Monsieur, je vous prouverai qu'il y a des gens

Monsieur, je vous pronverai qu'il y a des gen dans mon pays qui n'ont pas ces défauts-là. L'HÔTE.

Et vous ferez bien. Le François; quel dommagel il étoit doux, prévenant, gai, vif, bon garçon; mais libertin..... Toutes mes servantes en deve-

noient folles. Il les trompoit toutes, et elles l'en aimoient encore davantage. Que cela vous serve de lecon.

BE GARÇOE FRANÇOIS, avec l'accent gascon.

Ten profiterai.

## SCÈNE IV.

### L'HÔTE, LES QUATRE GARÇONS.

LE GARÇON ALLEMAND.

Monsieun, la maison se remplit de monde. Les itrangers arrivent de toutes parts pour la revue. Voulez-vous bien donner vos ordres?

L'HÔTE.

Attention. Je me sers de quatre garçons différents pour la commodité et le service des personnes qui viennent loger chez moi. Soyez polis, discrets, empressés, et fidèles surtout. Point de conduite, point d'estime; point de travail, point de salaire: vous serez bien payés, bien nourris, mais je veux être servi de même. Allez, courez, rendezvous à votre devoir, montrez partout le même zèle, ayez pour tout le monde les mêmes attentions; il faut que chacun dise en partant: on est très bien ici, je reviendrai, je suis content, je reviendrai, je reviendrai à l'hôtel des Quatre-Nations.

LE GARÇON ANGLOIS, dans son jargon.

Quand on a servi en Angleterre, on peut se présenter partout hardiment, je vous assure.

(Il sort.)

Nous autres, nous cherchons à deviner ce que l'on peut désirer, et notre souplesse nous fait toujours séussir.

(Il sort.)

#### LES DEUX PAGES.

156

LE GARÇON FRANÇOIS, gascon.

Pour moi, monsieur, je ne me vante pas, mais je tâcherai par mon service d'être agréable à tout le monde.

(Il sort.)

L'HOTE.

Fidèle Allemand, je n'ai pas besoin de te recommander...

LE GARÇON ALLEMAND.

Vous me connoissez, monsieur; sans faire besucoup de bruit, je fais tout doucement mon devoir. ( It sort.)

## SCÈNE V.

## L'HÔTE, L'HÔTESSE.

(L'hôtesse entre par la même porte que son mari. Elle est toute habillée.)

L'HÔTESSE, galment.

Bien! fort bien!... Voilà ce qu'on appelle us maître de maison.

L'HÔTE, toujours d'un air grave.

Je m'en flatte. Bonjour, ma femme. (Il lui lead la main.)

L'HÔTESSE.

Bonjour, bonjour, mon mari.

L'HÔTE.

Te voilà, comme de coutume, toujours vive, toujours gaie.

L'HÔTESSE, l'interrompant.

Et toujours bien éveillée.

L'HÔTE.

On m'en fait compliment. Venez m'embrasser.

De tout mon cœur.

L'HOTE, d'un air un peu goguenard.

Entre nous, je crois que vous êtes bien aise .'être ma femme.

L'HÔTESSE.

Entre nous, je ne dis pas non:

L'HÔTE.

Je m'en doutois.

L'HÔTESSE.

Mais, c'est tout simple; notre fortune est honête, et nos humeurs ne s'accommodent pas mal. Yous, mon ami, vous êtes un brave homme; moi, s suis une bonne femme; tu fais tout ce que je eux; cela fait que je n'ai jamais d'humeur; tu ne ne laisses jamais manquer de rien, cela m'empéhe d'avoir des fantaisies; tu me reproches par-ci ar-là d'être un peu coquette; moi, je te permets l'être un peu jaloux; aussi qu'est-ce que nos etites brouilleries? presque rien. On se boude in moment, on se querelle une minute; eh bien! ant mieux; on meurt d'envie de faire la paix. On e rapproche, on s'explique, on se raccommode, t un raccommodement, c'est toujours une fort sonne chese. L'EÔTE.

C'est cela qui m'a décidé.

L'EÔTESSE.

Eh bien! sois donc tranquille. A l'égard de ces messieurs qui tournent la tête à toutes nos femmes, on sait ce que c'est. J'avois une amie qui les connoissoit bien, et voici ce qu'elle chantoit tout le journée.

#### AIR.

Qui vondra
Les hommes;
C'est notre fante, si nous sommes
Esclaves de ces measieurs-là.
Sans affecter un air sévère,

Sans affecter un air sévère,

A leur joug on peut se soustraire;
Et le bon moyen, le voilà,

Pour nous plaire,

Vous les voyez Insinuants, Complaisants, Tremblants, Rampants, Entreprenants, Humiliés:

Dans cet état il faut qu'ils viennent

A nos pieds;

Et quand ils y sont { qu'ils s'y tiennent, que ces messieurs s'y tiennest.

L'HÔTE.

Charmante, charmante! c'est chant ; à merveille, et cette bonne amie avoit bien raison.

L'HÔTESSE.

Et moi, je pense tout comme elle.

# SCÈNE VI.

L'HÔTE, L'HÔTESSE, LES QUATRE GAR-ÇONS, l'un après l'autre; UN COCHER,

LE GARÇON ALLEMAND.

Monsieur, on demande le menu.

L'HÔTE.

Je vais m'en occuper.

(Le garçon allemand sort.)

LE GARÇON ITALIEN.

Monsieur, on demande les papiers publics.

L'HÔTE.

lls ne sont pas encore arrivés.

(Le garçon italien sort.)

LE GARÇON ANGLOIS.

Monsieur, mylord veut payer.

L'HÔTE.

J'y vais.

(Le garçon anglois sort.)

LE GARÇON PRANÇOIS.

Monsieur, monsieur le chevalier voudroit vous parler.

L'HÔTE.

Va-t-il aussi me payer? Theatre. Comedies. IA.

31

LE GARÇON FRANÇOIS, en sortant.

Je no crois pas; mais il donne le bonjour à madame.

LE COCHER.

Monsieur, il fant un chariot, deux calèches, et six chevaux de selle.

L'HÔTE.

Allons, allons, j'y cours; je suis à tout le mosde, qu'on ne faute rien sans moi. Je vais mettre maperruque.

### SCÈNE VII.

L'HÔTE, L'HÔTESSE,

L'HÔTE.

Anteu, ma chère femme, vous allez régler vos livres, et moi, je vais donner le coup-d'eil du maltre.

# SCÈNE VIII.

L'HÔTESSE, seule.

It va mettre sa perruque, pour donner le comd'œil du maître. Ces maris! avec leur ton d'autorité, ils ont toujours l'air d'ordonner, et ils obéissent sans cesse. Les pauvres gens! pour peu qu'on veuille s'en donner la peine, on les mene absolument tout comme on veut. Le mien, par exemple je l'aime de tout mon cœur, mais je ne ferois per une seule fois sa volonté, dut-il être mon mari peudant cent ans.

### SCÈNE IX.

### L'HÔTESSE, AUGUSTE.

AUGUSTE, l'air harassé et ses cheveux tout défaits.

PARDOR, madame : n'est-ce pas vous qui êtes
l'hôtesse de cette maison?

L'HÔTESSE.

Oui, monsieur, c'est moi qui suis la maîtresse; qu'y a-t-il pour votre service?

AUGUSTE.

Voudriez-vous bien me dire si deux dames de la province sont arrivées dans cet hôtel?

L'HÔTESSE.

Une mère avec sa fille?

AUGUSTE.

Oui, madame, une mère avec sa fille.

L'HÔTESSE.

D'hier au soir; deux dames angloises?

AUGUSTE.

Non, madame; celles que j'attends viennent de Stettin. Le carrosse n'est donc pas encore arrivé?

L'HÔTESSE.

Il ne sera ici au plus tôt que dans une heure..

AUGUSTE.

Ah! madame, je vous supplie, je vous en conjure, tenez-leur un petit appartement tout prêt; ayez pour elles tous les soins, toutes les attentions; que rien ne leur manque, rieu au monde; entendez-vous, madame? Vous pouvez compter sur mon exactitude et sur toute ma reconnoissance.

### L'HÔTESSE, à part.

L'aimable enfant! (Haut.) Soyez tranquille, monsieur le page; j'aurai soin de ces dancs comme de moi-même.

### AUGUSTE.

Vous êtes bien bonne : je n'ai reçu leur lettre qu'hier fort tard, et an même instant un ordre du roi m'a fait partir avec des dépêches; j'ai coura toute la nuit.

#### L'HÔTESSE.

Toute la nuit par le temps affreux qu'il a fait?

Ah: madame, j'y suis accoutumé. (Bas.) Mais ma pauvre mère. (Hant.) Et à mon retour, ayant appris que sa majesté étoit sortie de la ville, j'ai saisi le premier moment pour voler ici.

L'HÔTESSE, s'attendrissant pen à pen, à part.

Ce cher enfant! Hant., Exposé, toute la nuit, au vent et à la pluie, à cet âge-là. Mon dieu! comme ses pauvres cheveux sont mouillés! Reposer-vous donc, mon gentilhomme, reposer-vous un moment.

#### ATCTSTE.

Cela n'est pas possible; il faut que je m'en sille bien vite, que je retourne au château : je n'ai pas une minute à perdre.

Mais, c'est comme si vous y étiez; ma maison n'en est qu'à deux pas, et puis on voit par cette fenêtre tout ce qui se passe sur la grande place. AUGUSTE, s'avançant vers la fenêtre et faisant un cri.

O ciel! voilà le monde qui accourt: c'est le roi qui arrive. Adieu, madame. Dites à ma mère qu'Auguste.... dites-lui que je reviendrai bientôt, le plus tôt que je pourrai. (It court et revient.) Ah!.. Dites-lui aussi que sa lettre. (Il montre une lettre sous sa camisole.) Voyez, elle ne quitte pas mon cœur; dites-lui bien, je vous en prie. (It lui presse les mains.) Ah! madame, je vous recommande la plus tendre, la meilleure des mères.

(Il sort.)

(L'hôtesse est attendrie jusqu'aux larmes, qu'elle essuie avec son mouchoir. L'hôte paroît dans ce moment : il est surpris de voir s'enfuir un page.)

### SCÈNE X.

L'HÔTESSE, L'HÔTE, tout habillé.

L'HÔTE, s'approchant.

MA femme.... ma femme.... (Il lui ôte le mouchoir.) Comment donc? vous pleurez!

L'HÔTESSE.

Sûrement, que je pleure, et vous en feriez bien autant, si vous saviez...

L'HÔTE.

Cela se peut; mais voyons, de quoi s'agit-il?

Du plus intéressant jeune homme, d'un fils qui adore sa mère : elle va arriver; il m'a demandé un petit appartement pour elle. Je lui ai promis celuici; je lui donnerois le mien, je lui donnerois volontiers toute ma maison.

L'HÔTE.

Toute la maison, toute la maison... comme vous prenez feu pour monsieur le page!

L'HÔTESSE,

Eh! pourquoi donc pas, mon ami?

L'HÔTE.

Pourquoi?... C'est que vous ne les connoissez pas; vous n'étes pas au fait comme moi de toutes les gentillesses de ces messieurs : défiez-vous-en, ma femme, défiez-vous-en, c'est moi qui vous le conseille.

L'HÔTESSE.

Encore de la jalousie! Un page, un enfant.: L'HÔTE, à demi-bas.

Un enfant, un enfant: quand une fois ils ont mis le pied dans une maison...(Haut.) Tenez, si je chantois aussi bien que vous, je vous dirois des couplets qui ont été faits sur eux.

L'HÔTESSE.

Des couplets! Voyons, mon ami, votre charson.

L'HÔTE.

Mais je chante si mal, et ma voix...

Je sais bien qu'elle n'est pas belle; mais vous avez rien à me refuser, et vous chanterez pour e plaire.

L'HÔTE.

Je tâcherai donc de faire de mon mieux.

PREMIER COUPLET.

Lzs tours que font messieurs les pages, Ne sont, dit-on, que jeux d'enfants, Et l'on doit voir leurs badinages Avec des yeux très indulgents. Tant qu'ils ne sont pas dans un age Où l'on peut causer quelqu'ombrage A des époux, à des mamans, Les tours que font messieurs les pages, Ne sont encor que jeux d'enfants.

DEUXIÈME COUPLET.

On on rit, on les encourage, Et même on dit qu'ils sont charmants. Alors ils osent davantage, Et l'on s'y fait avec le temps. Pour séduire une fille sage, Pour troubler la paix d'un ménage, Que leur fau; il? quinze ou seize ans. Les tours que font messieurs les pages Sont-ils encor des jeux d'enfants?

L'HÔTESSE.

Ce que vous dites là n'est point du tout plaiat... pour un mari.

L'HÔTE.

Je vous le demande.

# SCÈNE XI.

L'HÔTESSE, L'HÔTE, LE GARÇON ALLE-MAND.

LE GÁRÇON ALLEMAND.

Le carrosse de Stettin vient d'arriver.

(Il sort.)

L'HÔTESSE.

Ah! tant mieux! viens, mon bon ami; allons vite au-devant de ces dames : mais, les voilà déjà. Oh! oui, ce sont sûrement elles.

# SCÈNE XII.

L'HÔTESSE, LA MÈRE D'AUGUSTE, CARO-LINE, L'HÔTE, LA BONNE dans le fond.

L'HÔTESSE.

MESDAMES, donnez-vous la peine d'entrer, et soyez les bien-venues. On vous attendoit avec impatience. Un jeune gentilhomme, un page de la chambre...

LA MÈRE.

Mon fils!

CAROLINE.

Mon frère!

L'HÔTESSE.

Oui, madame.

LA MÈRE ET CAROLINE.

Cher Auguste! où est-il?

L'HÔTE.

Une minute plus tôt, vous le trouviez, mes-

#### L'HÔTESSE.

Il n'y a qu'un instant qu'il vient de s'en aller; ce cher enfant! il a couru toute la nuit pour le service du roi, et il a été obligé de retourner au château bien vite; mais il m'a promis qu'il reviendroit dès qu'il le pourroit. Ah! madame, quel fils vous avez! quelle tendresse pour sa mère et sa sœur! Si vous aviez vu son empressement, ses inquiétudes, et votre lettre, madame, qu'il porte sur son cœur. Ah! je ne puis y songer sans verser encore des larmes, mais elles sont bien douces.

CAROLINE, attendrie-

Ah, ma mère!

LA MÈRE, attendrie.

Chère Caroline! nous l'embrasserons bientôt.

Monsieur l'hôte, dès que mon fils sera arrivé,
vous vondrez bien...

L'HÔTESSE.

C'est moi, madame, qui vous l'amènerai.

L'HÔTE.

Non, ma femme; c'est moi qui aurai cet honneur: vous conduirez ces dames à leur appartement; elles auront besoin de vous; et moi, je reste ici; j'attendrai monsieur le page, et le présenterai moi-même. (A la mère.) Madame, quand il vous plaira.

# SCÈNE

L'HÔTESSE, L'HÔTE, J

ie de vos atten-

MAN

à leur appartement,

ant l'hôtesse, après un LE GARÇO. , finit par passer la pre-Le carrosse de Ste ence à l'hôtesse.)

Ah! tant mi ANE XIII. AE, les suivant des yeux. vite au-devan

Oh! oui, ce

de la décence, de la politesse; ces 🌠 qu'à se louer de moi. Mais, pour

de temps, vovons si ma femme sex livres. (Il va au bureau, ouvre les

de aura iasé a con l' de aura jasé avec l'aimable enfant, mon-

Allons, allons, il n'y a pas grand intencore bien jeune. Mais, pour la punit jeune. Mais, pour la punir

ala vaudra mieux que de la gronder. (Il Voyons. Son excellence, monsieur le Il compte et calcule tout bas. ) Vin de Bor-

vin de Champagne, du Marasquin. at chiffre bas.) Fort bien. (It tourne une

Messieurs les conseillers auliques. A table

(Il écrit et tourne une feuille.) Messieurs les lans. Ils dinent toujours en ville et re-

t se coucher sans souper. (Il tourne une Article des Anglois. Oh! c'est un peu dif-

371

Ah! voici monsieur le

ars feuillets.) Il remplit

ivre. Il est vrai qu'il ne

ien. Il mange, boit, ne va

tous mes chevaux', se sert

e, me fait enrager, me promet

de l'argent, ne m'en donne ja
toujours par m'en emprunter. Mais

est pas la première fois que cela m'ar
rédit lui sera continué. J'attendrai un

mporte; j'aime les François, moi. Ce sont

nnes gens. Ils vous font attendre souvent;

s on finit toujours par être payé assez bien.

# SCÈNE XIV.

L'HÔTE, L'HÔTESSE.

L'HÔTE.

You ha femme. (Il se lève.) Qu'a-t-elle donc? Il me semble qu'elle a l'air bien triste.

L'HÔTESSE, d'un air affligé.

Je viens de montrer l'appartement à ces dames, mais elles n'ont besoin que d'une chambre.

L'HÔTE.

Eh bien, ma chère amie?

L'HÔTESSE.

Elles ne sont pas heureuses. Sûrement elles ne sont pas aussi heureuses qu'elles méritent de l'être. L'HÔTE.

Cela n'arrive que trop souvent, et surtout anx honnêtes gens,

L'HÔTESSE.

La mère m'a parlé. « Ma bonne hôtesse, m'a-t-elle « dit, je ne fais point de prix avec vous, mais « cette première pièce nous suffit. » Ensuite elle a baissé les yeux. Elle vouloit me cacher ses peines et ses larmes. Mon bon ami, il faut des attentions, des égards....

L'HÔTE.

Elles garderont l'appartement et ne paieroné que la chambre; et si ce n'est pas assex...

L'HÔTESSE.

Brave homme! Viens m'embrasser à ton tout. Oui, je suis heureuse d'être ta semme. Je te préser à tous les maris du monde. Quel cœur excelleza!

L'HÔTE, attendri.

Il faut offrir nos services à ces dames. Ce soin te regarde; il faut ne les laisser manquer de ri ne crains pas que j'y trouve à redire; plus tu fe de bien, plus tu me feras plaisir. Seulement, nageons leur délicatesse. Ma bonne amie, pren bien garde de les offenser.

L'HÔTESSE, en fixant un moment son mari.

Avec cet air brusque, qui croiroit qu'il a l'â

si sensible?

L'HÔTE.

Ma chère femme, il faut tâcher de mettre bonne dans nos intérêts.

C'est à quoi j'ai songé; car, en sortant, je lui ai fait signe que je serois bien aise... La voilà.

### SCÈNE XV.

L'HÔTE, LISBETH, L'HÔTESSE.

LISBETH, avec embarras.

Excuszz-moi, madame. Je ne sais si je me suis trompée, mais vous aviez l'air de vouloir me parler.

L'HÔTESSE.

Il est vrai, et je vous suis obligée d'être venue. L'HÔTE.

Quelles sont ces deux dames qui viennent d'ar-

LISBETH.

Je n'ai pas l'honneur de les connoître.

L'HÔTE.

Vous les avez cependant accompagnées.

LISBETH.

Pendant le voyage seulement.

L'HÔTESSE.

Mais la jeune personne vous appelle sa bonne:

LISBETH.

Tantôt sa bonne, tantôt autrement.

L'HÔTESSE.

Elle a l'air de vous aimer beaucoup.

Théâtre. Comédies. 14.

river chez moi?

32

LISBETH.

Elle a bien de la bonté. Je crois qu'on m'appelle. Pardon; il faut que je rentre; on peut avoir besoin de moi.

L'HÔTE, l'arrétant.

Encore un moment, s'il vous plaît.

LISBETH.

Mais pourquoi donc toutes ces questions? Je ne sais rien, rien du tout. Je vous l'ai déjà dit, je ne connois pas ces dames.

L'HÔTE.

Vous êtes une brave femme. Votre embarras et votre discrétion prouvent vos sentiments, et votre attachement pour vos maîtres: et quand vous saurez...

L'HÔTESSE.

Oui, ma chère amie, quand vous connoîtrez nos intentions, vous serez la première...

LISBETH, les regardant l'un après l'autre, et hésitant un peu.

Parlez-vous de bonne-foi? Ah! ne cherchez pss à me surprendre.

L'HÔTESSE.

Nous en sommes incapables.

LISBETH.

Prenez bien garde. Vous me feriez mourir de chagrin; et qui serviroit alors ma pauvre meltresse? L'HÔTE.

Mais pourquoi donc soupçonner d'honnêtes gens, qui ne veulent que faire le bien?

LISBETH.

J'aime à le croire. Mais si vous saviez...

L'HÔTESSE.

Eh! nous savons déjà la tristesse extrême de ces dames, et puis monsieur le page, ce bon fils, a laissé entrevoir...

LISBETH.

Il vous auroit fait confidence ...

L'HÔTESSE.

Il nous en croit dignes, au moins.

LISBETH.

Ce cher enfant! mon petit Auguste! je le reconnois bien là. C'est moi qui l'ai élevé; c'est moi qui élève ses autres petits frères : je ne suis qu'une pauvre veuve, mais on m'aime, on m'honore dans la maison. Ah! madame, ah! monsieur, si vous connoissies cette respectable famille. Il n'y a que leurs malheurs qui puissent égaler leurs vertus.

L'HÔTESSE.

Eh! ma chère amie, plus ils sent à plaindre, et plus il faut s'empresser de venir à leur secours.

L'HÔTE.

Instruisez-nous donc bien vite, afin que nous puissions trouver des moyens...

LISBETH.

Eh bien! je vous dirai tout : mais, pour Dieu! que jamais on ne puisse se douter...

Le plaisir de faire une bonne action vous répond du secret.

#### LISBETH

Vous êtes de bien bonnes gens. Écontez-moi bien. (Elle regarde si personne ne les écoute.) Vous saurez donc que madame est la veuve d'un brave officier. C'étoit le plus honnête homme et le meilleur major de l'armée. Il estimoit beaucoup mon mari, qui étoit sergent dans le même régiment. Tous les deux étoient d'un courage et d'une intrépidité... Et c'est cela même qui les a conduits au tombeau; car ils ont été tués tous les deux le même jour, à la même bataille. Vous pouvez juger quelle fut notre désolation, en apprenant cette triste nouvelle. Jamais, non, jamais nous n'aurions pu survivre à ce malheur, sans le tableau déchirant des enfants qui ajoutoit encore au désespoir de la mère. Imaginez-vous six pauvres petites créatures autour d'elle, qui gémissoient et qui crioient : « C'en est donc fait, nous ne ver-« rons plus ce bon père! Qu'allons-nous devenir?» Et les voilà tous ensemble qui se jettent à genoux, qui lèvent leurs bras innocents, et qui crient en sanglotant : « Chère maman! prends pitié de ta « malheureuse petite famille; ne te livre pas au « désespoir; conserve-toi pour tes enfants : nous « t'aimerons, nous te consolerons, nous n'existe-« rons que pour prolonger tes jours et pour faire « le bonheur de ta vie. » Ils ont tenu parole.

(Pendant cette scène, l'hôte et l'hôtesse s'attendrissent peu à peu.)

L'HÔTE.

Que je me sens attendri!

L'HÔTESSE.

Comment retenir ses larmes?

LISBETH.

Ensin la mère, ne s'occupant plus que des devoirs maternels, a mis ordre à ses affaires, a terminé celles de seu monsieur le major, a vendu sa maison, a placé son argent chez un négociant, et nous nous sommes retirées dans une petite campagne qui lui restoit. Là, nous vivions depuis quelques années, et nous commencions à jouir d'un peu de tranquillité, lorsqu'un monstre abominable... Ah! grand Dieu! prends pitié de nous. Hélas! un procès aussi cruel qu'injuste...

L'HÔTE.

Un procès injuste! vous le gagnerez.

LISBETH.

Mais il faut de l'argent, des amis, des protecteurs.

L'HÔTE.

De l'argent, j'en ai; des amis, nous en trouverons; des protecteurs, avec notre bon roi, une bonne cause n'en a pas besoin. Comment s'appelle votre maîtresse?

LISBETH.

Riesberg.

32.

L'HOTE, avec le plus grand étonnement.

Comment! madame est la veuve du major Ricsberg, mon bienfaiteur?

LISBETH.

Vous le connoissiez, monsieur?

L'HÔTESSE.

S'il le connoissoit!

L'HÔTE.

La veuve du major Riesberg est malheureuse \_ et je ne l'ai pas su plus tôt?

L'HÔTESSE.

Mon ami!

L'HÔTE, à Lisbeth!

Qu'elle ne craigne rien; qu'elle soit tranquille qu'elle compte sur la reconnoissance que je doi sa feu monsieur le major, et dont je donnerai de sa preuves à sa famille. Mon bien, tout ce que je possède, je le lui offre de bon cœur : elle peut en disposer.

LIBBETH, serrant les mains de l'hôte.

Le brave homme! l'honnête homme! La providence nous a conduites chez vous. J'entends madame.

L'HÔTE.

Retirons-nous vite. Vous acheverez de m'instruire : tol, ma femme, reste; tu sais de quoi nous sommes convenus.

(L'hôte et Lisbeth sortent ensemble par ta porte du fond.)

# SCÈNE XVI.

### A MÈRE D'AUGUSTE, L'HÔTESSE.

LA MÈRE, à elle-même.

Mos fils ne vient point. (Haut.) Madame, il st pas encore arrivé?

L'HÔTESSE.

Pas encore. Si madame vouloit, en attendant, donner ses ordres?

LA MÈRE.

Je ne pense qu'à mon fils.

L'HÔTESSE.

Peut-être qu'il ne peut pas quitter: il faut qu'il it de service auprès du roi.

LA MÈRE.

Il me tarde bien de le voir.

L'HÔTESSE.

Ah! je le crois: mais il me vient une idée. Je is envoyer quelqu'un au château, qui parlera à fficier de garde, et par ee moyen nous aurons entôt des nouvelles de M. Auguste. Un moment patience, madaine; je cours et reviens à l'instit.

iota Lambas.

Ma Boñac hétesse; je suis sensible à tontes vos entions. Voudriez-vous aussi dire un mot en ' tant, pour qu'on ait bien soin de la personne i nous a accompagnées?

Oh! rien ne lui manquera. Mais, vous-même, madame, vous ne daignez pas me commander....

LA MÈRE.

Je ne demande que mon fils.

L'HÔTESSE, à part.

Elle me refuse. Comment faire? Je n'ose en dire davantage. (Haut.) Votre très humble servante je vais envoyer au château.

(Elle sort.)

# SCÈNE XVII.

LA MÈRE, seule.

GRAND Dieu! que j'ai de grâces à te rendre de m'avoir accordé des enfants comme les miens, surtout ce fils, modèle de l'amour filial! Je vais le revoir : sa douce présence va ramener le calme dans ce cœur affligé. Viens, mon fils; en te pressant dans mes bras, j'oublierai les rigueurs de la fortune, mon âme pourra se livrer à toute ma tendresse. Ah! ma tendresse, toute extrême quelle est, ne pourra jamais payer ni ton amour, ni tes bienfaits. Heureuse mère! cet enfant, que ton sein a nourri, n'existe, ne respire que pour toi. Il renonce à toutes les douceurs qu'à aon âga on désire toujours, et il se prive de tout pour que je sois moins à plaindre. Mon fils, mon fils!... Mais il ne vient point. Chaque instant redouble mon impar

ience. Cher Auguste! ah! qu'il est doux pour un ceur sensible de joindre les sentiments de la reonnoissance à ceux de la plus tendre mère!

### SCÈNE XVIII.

LA MERE, CAROLINE.

CAROLINE.

Vous laissez seule votre fille . ma mère?

LA MÈRE.

Viens, mon enfant. Te voilà toute tremblante.' Qu'as-tu donc, ma chère Caroline?

CAROLINE

Ah, maman! si les cruels qui nous persécutent, alloient nous poursuivre jusqu'ici. O ciel! je frémis pour ma mère.

#### LA MÈRE.

Tu frémis pour ta mère, fille infortunée! tu ne songes point à tes propres chagrins; tu ne t'assiges que de mes peines. Mais, mon enfant, les tiennes sont aussi là. (Elle la serre contre son cœur.) Ma fille, sousfrons, mais ne nous démontons jamais.

CAROLINE.

Votre Caroline sera toujours digne de vous.

LA MÈRE.

Ah! je n'en doute pas. J'aurois voulu assurer ton bonheur aux dépens de ma vie. Je n'aspirois qu'au moment de te voir unie à Ferdinand; mais LES DEUX PAGES.

ruinée, sans hien, sans espoir peut-être... Et l'ét dinand est toujours le même?

CAROLIEE.

Ah! toujours le même.

382

### SCÈNE XIX.

LA MERE, CAROLINE, L'A BONNE, THEODORE, arrivant après.

LA DOYER.

MADANE, madame, bonnes nouvelles!voici 120 page de la chembre.

LA MÈRE, sans voir Théodore.

C'est mon cher Auguste!

CAROLINE, sans voir Théodore.

C'est mon frère.

TRÉODORE, à la porte, aux gens de la maison.

Bonjour, Ernest: bonjour, vous autres. Avertisses tout le monde, j'ai besoin de toute la maison pour me servir.

CAROLIFE, LA MÈRE. Ce n'est pas lui.

### SCÈNE XX.

CAROLINE, THEODORE, LA MÈRE D'AUGUSTE.

### TRÉODORE.

MADAME, monsieur votre fils, mon ami, avant été subitement nommé de service auprès du roi,\_\_\_\_

n'envoie is atout le voué de sé

Quoi!

nces , j

repo

/ seace.

m'envoie iei vous offrir ses respects, sen chagrin, et tout le zèle et toutes les attentions du plus dévoué de ses camarades.

LA MÈRE.

Quoi! monsieur, nous ne le verrons pas?

Dans ee moment-ci, c'est absolument impossible; mais, si j'ai le bonheur de faire agréer mes services, je peurrai, par ma place... Oui, mesdames, comme le rei, après son diner, s'accorde ordinairement quelques instants de sommeil, j'espère, je réponds de réussir à combler les vœux les plus chers de mon ami, et œux de la plus juste impatience.

LA MÈRE.

Ah! monsieur, si vous connoissez celle d'une mère, vous devinez déjà son premier désir. Que panse-t-on? que dit-on de mon fils?

TRÍODORE.

Les bontés du roi répondent à cette question.

LA MÈRE.

Quelle douce satisfaction pour une mère!

CAROLINE.

Et pour une sœur!

LA MÈRE.

Auguste est done estimé?

THÉODORE.

Et ohéri de tous ceux qui le conneissent hien.

LA MÈRE.

Ah! croyez, monsieur, qu'il gagne à être connu.

Mais pardon: je ne parle que de mon fils, et j ignore encore à qui je dois tous mes remerciments.

Je suis le fils unique du général Kronschild, frère du baron immédiat du Saint Empire, qui porte le même nom. J'ai eu quelquefois l'honneur ile voir madame chez mon oncle le commandeur, et mademoiselle chez ma grand'-tante: il est vrai que dans ce temps-là j'étois si jeune, que ces dames n'ont peut-être pas trop daigné prendre garde à moi.

#### CAROLINE.

Ah! oui, ma mère, je m'en souviens fort bien = et, si je ne me trompe, on appeloit monsieur, Théodore.

#### THÉODORE.

L'étourdi; car je l'étois alors et beaucoup: mais aujourd'hui ce n'est plus cela, tout est changé—Maintenant, permettez, mesdames, que je m'acquitte de l'emploi que m'a confié mon ami. Cette maison est fort bonne, mais il faut crier une heure avant d'être entendu. (Il se tourne vers la porte de fond.) Holà! hé! garçons, arrivez. (Aux dames.) Jevous demande bien pardon. (Il va vers la porte de fond.) Ernest! Ernest! (Il revient.) Mille pardons mesdames. (Il retourne à la porte.) L'hôte! l'hôtesse! garçons! tous les garçons! (Il revient.) Quanije vous l'ai dit. Vous voyez comme on est serve. (Il prend la sonnette qui est sur le bureau, ouvre a porte du fond et sonne tant qu'il peut en criant—)

Holà, donc! l'Allemand! l'Anglois! tous les garcons! l'hôte! l'hôtesse!

L'HÖTESSE, en dedans.

On y va.

# SCÈNE XXI.

CAROLINE, THEODORE, LA MÈRE D'AU-GUSTE, LES QUATRE GARÇONS.

L'ALLEMAND.

Nous voilà : qu'ordonnez-vous, monsieur le page?

THÉODORE.

Il est temps, ma foi, car il y a deux heures que se crie.

L'ALLEMAND.

Pardon: mais la veille d'une revue, on ne sait a qui entendre.

THÉODORE.

Tenez, prenez. (Il donne de l'argent à chacun.) Et attendez-moi ici. Je reviens dans la minute. (Aux dames.) Je suis au désespoir; mais ici c'est impossible autrement: si j'avois le bonheur de recevoir ces dames chez moi...

LA MÈRE,

Monsieur, nous allons vous laisser.

THÉODORE.

Daignez accepter ma main. (It les reconduit à Leur appartement.)

Theatre. Comédies. 14.

### SCÈNE XXVI.

L'HÔTESSE, THÉODORE, L'HÔTE, LES QUATRE GARÇONS dans le fond.

### L'HÔTE.

MAIS, qu'est-ce donc qui se passe ici? Quel bruit! quel train! On diroit que la revue se fait ches moi.

#### THÉODORE.

Eh! arrivez donc, arrivez donc : vous vous faites bien attendre.

#### L'HÔTE.

Ah! je ne m'en étonne plus, c'est un page. Els. bien, monsieur?

#### THÉODORE.

En vérité, charmante hôtesse, vous avez lamine la plus piquante. (A l'oreille.) Je vous aime à la folie.

#### L'HÔTE.

Monsieur, je vous demande bien pardon; mais quand on vient dans mon hôtel, c'est au maître, c'est à moi seul qu'on s'adresse.

#### THÉODORE.

Cela se peut, mais j'aime mieux avoir affaire à madame.

#### L'HÔTE.

Monsieur le baron, trève de badinage : nous n'avons pas comme vous l'habitude de perdre notre temps. Dites-moi ce qui me procure l'honneur de vous voir, ou trouvez bon...

THÉODORE.

Ce qui vous procure l'honneur de me voir? je vais vous le dire. Savez-vous faire un repas?

L'HÔTE, choqué.

Si je sais faire un repas!

L'HÔTESSE.

C'est son fort que les repas.

THÉODORE.

Eh bien! écoutez. Je veux être servi comme on l'est en France. La plus belle argenterie, le plus beau linge, quatre services, la plus grand'chère, et les mets les plus délicats, des vins exquis, et le dessert le plus recherché. Je me moque de la dépense. (Il lui met son chapeau plein d'argent sous le nez.) Prenez autant d'argent que vous voudrez, mais je veux un festin qui ne finisse pas.

L'HÔTE.

Combien de couverts?

THÉODORE.

Trois.

L'HÔTE.

Trois!

THÉODORE.

Dans l'appartement de ces dames.

L'HÔTE, étonné.

Dans l'appartement de ces dames! ah! très vo-

### 390 LES DEUX PAGES.

lontiers. (Aux garçons.) Allons, que tout le monde s'empresse à servir monsieur. Monsieur le baron, vous serez traité à la françeise; et, comme bon Allemand, vous auses un diner qui ne finira pas.

FIR DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

Le théâtre représente l'antichambre de l'appartement royal dans le château. Une grande porte est au fond; deux autres moins grandes placées vers les troisièmes coulisses. Une table très-ornée dans le fond avec une pendule dessus; une autre table sur le devant également ornée, et sur laquelle est une écritoire en or: Des chaises et des tabourets de velours bleu à franges d'or et à pieds derés.

# SCÈNE I.

THÉODORE entre par la porte du fond et vient en sautant.

LEBREZ Théodore! heureux Théodore!... Je suis luns une joie, dans une ivresse; la tête m'en courne. Ah! la céleste créature que ma chère Caromae! Votlà qui est fait. J'aime comme on n'a jarans aimé, et je suis fixé pour toujours. Quelle douceur! quelle modestis! et quelle grâce! Je ne parle pas de sa figure, c'est un ange. L'amour l'afaite exprès pour moi. Quels yeux! une taille, et puis ce souvis enchanteur, et puis une mélancolie-

si douce, si voluptueuse, une mère si respectable; un frère, mon meilleur ami, j'épouse tout cela: je rends hommage à l'amour, à l'amitié, à la vertu. Je comble de biens tout ce qui m'est cher, et mes parents ne pourront pas faire un plus neble usee de leur fortune.

# SCÈNE II.

### THÉODORE, AUGUSTE.

(Auguste est gai comme Théodore, et il entre par la même porte...

#### AUGUSTE.

An! mon ami, te voilà! eh bien! Sont-elles arrivées? Les as-tu vues? Comment se porte ma mère, ma sœur? Ne leur est-il point arrivé d'accident dans leur voyage? Qu'ont-elles dit? Qu'ont-elles fait? Les verrai-je bientôt?

#### THÉODORE.

Point d'inquiétude, mon ami, tout va bien. Ces dames se portent à merveille, et elles vont venir. Elles sont enchantées de toi, de moi. Ta sœur est adorable. (Bas.) Il ne sait pas qu'il sera mon beautrère bientôt. (Haut.) Je t'ai représenté, j'ose dire, avec succès; tu n'as qu'à demander. Dans deux heures tu les verras.

AUGUSTE, tristement.

Dans deux houres!

THÉODORE.

Leoute donc, mon ami. Il faut bien les laisses

reposer un peu; et puis, ne faut-il pas une toilette, une grande toilette pour ta sœur? et puis ne faut-il pas diner? Enfin j'ai fait des merveilles; on te dira tout cela.

#### AUGUSTE.

O ma mère! dans deux heures, je mêlerai mes larmes aux vôtres!

#### THÉODORE.

Ce sera un moment bien doux pour tous les quatre. Car j'y serai aussi; pas vrai, mon ami?

AUGUSTE, lui serrant la main.

Ah! de tout mon cœur.

THÉODORE, lui sautant au cou-

Cher Auguste! que tu me fais de plaisir! (Bas.) Je mears d'envie de lui dire que je vais me marier avec sa sœur. Oh! non, il faut faire ma déclaration d'abord.

#### AUGUSTE.

Que dis tu'donc, mon ami?

#### THÉODORE.

Je dis qu'il faut te reposer aussi; tu as couru toute la nuit, tu n'en peux plus de lassitude. Tiens, mets-toi là. Mets-toi sur cette chaise, et tâche de dormir un peu.

#### AUGUSTE.

Moi! dormir, quand j'attends ma mère-THÉODORE.

Eh! ne t'inquiète donc de rien. Laisse-moi le soin de tout; je te réponds que je ferai les choses comme il faut. Vois-tu ce rouleau? les galions sont

#### AUGUSTE.

Mais que veux-su donc que je fasse contre d'injustes soupçons et de fausses accusations?

THÉODORE.

N'y pas donner lieu; ne plus cacher tes démarches, tes dépenses, tes plaisirs, cela te fait des ennemis; et si enfin le roi...

AUGUSTE, alarmé.

Le roi?

### THÉODORE.

Eh! mon cher camarade, manquons-nous de surveillants, et les surveillants manquent-ils de rapporteurs? Crois-tu qu'ils te pardonneront jamais la pension que tu as obtenue à ton âge?

#### AUGUSTE.

Ah! grand Dieu! conservez-moi les bontés de mon maître! Malheureux enfant! que deviendroit ma pauvre mère?

### THÉODORE.

Tranquillise-toi, mon ami; il ne t'abandonnera jamais. N'as-tu pas pour toi sa justice, ton innocence, et la mémoire de ton père? Ce grand roi oublia-t-il jamais un brave officier tué sous ses drapeaux? (Auguste soupire.) Calme-toi donc, mon cher Auguste, et ne t'afflige pas. Surtout, pardonne-moi ma petite vivacité, je te promets de la bien réparer; mais, en attendant, ne songeons qu'au plaisir de revoir ta mère, ta sœur. Je vais de ce pas retourner auprès de ces dames, et perdant que je vais les chercher, tu te reposers

un peu: mon ami, entends-tu? tu en as grand besoin.

#### AUGUSTE.

Il est vrai, je n'en puis plus; mais, si le roi...
THÉODORE.

A l'heure qu'il est? Il n'y a qu'un moment qu'il s'est jeté, comme de coutume, tout botté sur son lit de repos. Toute la nuit, il l'a passée au milieu des dépêches, et toute la matinée au milieu des bataillons. Voilà un roi qui se donne bien du bon temps. Allons, allons, mets-toi là et dors un peu. Moi, je vais agir. Compte sur mes soins, mon intelligence, et surtout sur mon amitié; je ne te demande, pour tout cela, que de vouloir bien prendre mon argent.

### AUGUSTE, attendri.

Mon cher Théodore, mon cher ami, je t'en demanderai quand j'en aurai besoin.

### THÉODORE, l'embrassant.

C'est parler cela! Adieu, mon ami. (Ademi-bas.)
Adieu, mon petit frère. (Haut.) J'ai bien des projets: je veux:... Mais je te dirai tout cela. Adieu,
adieu, mon cher Auguste.. (Il dit tout cela en sautant, et sort par la porte du fond: on voit des gardes
an sentinelle.)

### SCÈNE III.

### AUGUSTE, seul.

Quel ami j'ai là! Il s'est fáché, parce que j'ai refusé son argent. (Il s'assied sur une chaise et tire Théâtre. Comédies. 14.

Le lettre de dessous sa camisole.) Mélas! s'il sayoit! (Il regarde la lettre.) Ah! qu'il m'en voudroit! (Il ouvre la lettre et la baise. ) O ma malheureuse mère! me malheuseuse mère!.... Voilà done où nous sommes réduits! (Il parcourt la lettre et lève les quez en ciel en soupirant. ) Mais tout n'est pas encore désespéré. Le roi sera instruit ; il saura tout ; rien n'échappe à sa vigilance; il admet et écouts tous ses sujets. Tous ont également part à sa boaté et à sa justice; c'est le dieu tutélaire de son peuple; il sera sensible à nos malheurs ; il s'attendrira sur le sort d'une famille persécutée... Je vois déjà not ennemis confondus, punis. (A demi-bas.) Oui, je me sens déjà plus calme.... Un doux espoir reneit dans mon âme.... (Plus bas.) Ma mère! tout vi changer... Bientôt nous ne pleurerons plus... ( ll s'endort et laisse tomber sa lettre sur ses genous.)

# SCÈNE IV.

AUGUSTE endormi, LE ROI.

(Le rei entre per la porte du côté droit des acteurs , il e plusieurs papiers à la main : il regerde la membale.)

LE ROI, son ton brusque.

JE me suis reposé trop long-temps... Lisons vite ces lettres. (Il en ouvre une.) Le prince de... Il a le temps d'attendre. (Il met la lettre dans la poche gauche : il en ouvre une autre.) Le conseiller intime de.... On ne me trompe pas deux fois. (H met sette lettre de même dans la poche fauche : il en ouvre une

metre.) Fidèles sujets, les colons de.... (Il lit.) Ils obtiendront ce qu'ils demandent... L'activité et l'industrie peuvent toujours compter sur ma protection ... (Il mot cette lettre dans la poche droite, et il on ouvre une autre.) Les pauvres habitants de.... Voilà les plus pressés : les malheureux ont tout perdu par le ravage des eaux. Ils aurout tous les secours nécessaires, et seront exempts d'impôts pendant deux ans. (Il ouvre la dernière lettre.) Le commandeur de.... Ah! qu'il vienne, j'ai des torts à réparer.... (Il la met dans sa poche droits. Apercevant Auguste endormi, il s'approche de lui et le fixe un moment.) Il dort mieux que moi.... Cet enfant m'intéresse... On l'accuse cependant... Mais je mc souviens de son père... Quel est cet écrit? Voyons... j'y trouverai peut-être quelqu'éclaircissement. (Le roi se met dans un fauteuil de l'autre côté et visn-vis d'Auguste, et il lit.) « Cher Auguste, seul « appui de ta mère et de ta malheureuse famille...» (Le roi étonné regarde Auguste avec intérêt.) « La « pension que le roi a daigné t'accorder vient en-« core de m'être payée. » Voilà donc, enfant généreux, l'usage que tu en fais.... Et on t'accuse.... Je verrai toujours par moi-même. L'erreur des rois coûte cher... (Il continue de lire.) « Ce n'étoit « pas assez qu'une fraude impunie » ( d'une voix terrible) impunie! « engloutit le bien acquis par « le sang de ton père..... la haine d'un magis-« trat puissant et oppresseur.... des frais pour « payer notre perte.... O mon fils!... L'existence,

« l'honneur de ta mère, le chaume qui couvre une « noble famille va lui être arraché avec ignominie. « (Il s'attendrit.) Menacée du plus accablant dé-« eret, poursuivie peut-être jusque dans la capi-« tale... J'y cours chercher des protecteurs à mes « enfants, et un ami, un seul ami qui se souvienne « de leur père. » (Il essuie une tarme de ses yeax.) Qu'elle vienne à moi, je suis cet ami-là.

AUGUSTE, parlant en songe et tendant les bras, dit à demi-voix :

Cent ducats, (plus hant) cent ducats. O ma mère! le ciel nous les envoie.

LE NO1, écoulant avec intérét et se levant avec précipitation.

Oui, il te les envoie, pauvre et noble enfant! (Il tire un rouleau de sa poche et le met dans celle d'Auguste.) Remettons-lui sa lettre; mon or ne la lui paieroit pas...

(L'enfant se réveille, et le roi se hâte de s'éloigner, ez feignant de lire.)

### AUGUSTE.

Le roi!.. (Il se lève avec effroi.) Ah! mon Dieu!...
(Il est tremblant et n'ose lever les yeux. Le roi, qui l'a entendu, se doutant de son embarras, se détourne encore davantage. Auguste se permet de regarder du voin de l'wil, et voyant le roi qui lit, il se rassure un pau.) Il ne m'a pas vu. (Il voit la lettre par terre, il la ramasse avec vivacité.) Ah! ma lettre! (Il la met pur son cuur.)

LE ROI, sans quitter les yeux de dessus sa lettre. Quelqu'un!.. (Auguste avance timidement.) Qui a porté cette nuit mes dépêches?

AUGUSTE.

Sire, c'est moi.

LE ROI, adoucissant son ton naturel, qui cependant perce toujours.

Et pourquoi ne te laisse-t-on pas reposer?

Quelle bonté!

LE ROI.

Auguste, des soupçons s'élèvent ici contre toi. (Auguste est altéré.) Que fais-tu de ton argent? AUGUSTE, avec le plus grand embacres-

Sire.

LE ROL.

Te reproches-tu de l'avoir mal employé?

Auguste.

Non, sire. Dieu m'en est témoin.

te ROL

Pourquoi donc tant de mystère?

AUGUSTE.

Sirc... Votre majesté...

LE DOI, d'un air satisfait, à part.

M n'avoue rien. (Haut.) Auguste, tu m'as plus de père. (Il le regarde avec une extrême bonté.) LUGUSTE, transporté, avec une confiance respectueuse. Pardonnez-moi, sire.

LE ROI, anec:la même bontê.

AUGUSTE, en se précipitant aux pieds du roi. Ne suis-je pas un des sujets de votre majesté? LE ROI, après avoir fait relever Auguste. Oue fait ta mère?

UGUSTE.

Sire, elle bénit son roi, et lui élève des serviteurs.

LE ROI, avec attendrissement, mais d'un ton asses forme.

Auguste, je veux la voir, ta mère. (Il fait deux pas et se retourne.) Entonds-tu? Je veux la voir. (Le roi sort par la porte du fond, qu'il ouvre. Un grenadier est en sentinolle; il observe un instant et sort: la porte se forme.)

AUGUSTE, à genoux et les bras étendus vers le ciel, avec enthousiasme.

O Dieu, qui liser dans mon Ame, accorder-moi le bonheur de mon père..... Mourir pour un tel maître....

## SCÈNE V.

THÉODORE, CAROLINE, AUGUSTE, SA MÉRE.

(Théodore entre avec ces dames, par la porte à gauche, àu moment où le roi est sorti.)

THÉODORE.

AUGUSTE!

LA MÈRE.

Mon fils!

CAROLINE.

Mon frère!

AUGUSTE.

Ma mère! Grand Dieu! Ma chère Caroline! (Il se jette dans les bras de sa mère et de sa sœur.)

THÉODORE.

Voilà mon ouvrage.

(Moment de silence.)

LA MÈRE

Reste, reste dans mes bras, mon fils. THÉOBORE.

Quel spectacle!

LA MÈRE, à Théodore.

. Monsieur, que peut dire une mère à son fils qui la fait subsister?

AUGUSTE, au désespoir de ce qu'il vient d'entendre.

Que viens-je d'entendre! O ma mère! vous faites souffrir, vous faites mourir votre enfant.

(Théodore s'éloigne doucement et sort par la même porte.)

## SCENE VI.

CAROLINE, AUGUSTE, SA MERE.

LA MÈRE.

C'Est en vain que tu m'imposes silence; tou cœur généreux craint les témoins, et le mien les désire et s'en honore.

AUGUSTE.

Vous vous abaissez, ma mère. Ah! parlez-moi

#### LES DEUX PAGES.

de ce que je vous dois. Grand Dieu! qui peut jamais payer une mère?

LA MÈRE.

Un fils comme Auguste!

404

CAROLINE.

Un frère comme Auguste!

(Ils se jettent encore une fois dans les bras l'un de l'autre, et il se fait un moment de silence.)

AUGUSTE.

Ma mère! ma sœur! que nos cœurs s'ouvrent l'espérance. Le roi... Ah! si vous saviez. Il m'a parlé de vous, ma mère; il m'a répété deux fois, avec une extrême bonté: « Je veux la voir, en « tends-tu? je veux la voir. » Il faut lui faire le récit de tous nos malheurs.

#### LA MÈRE.

Our, mon fils, il faut l'instruire de tout. Nous avons été persécutés, nous avons tout perdu; mais nos cœurs, nos ennemis même, n'ont pas un seul reproche à nous faire.

#### AUGUSTE.

Nos ennemis!... Qu'ils tremblent... Mais, ma mère, comme le regard du roi, ce regard unique, arrêteroit peut-être les expressions sur vos lèvres, mettez-vous à cette table, écrivez sans apprêt: votre sensibilité... Voilà le style qu'il faut: parles heaucoup de mon père, de vos enfants..... Rica de moi.

LA MERE, l'interrompant. Bieu de toi, mon cher Auguste!

#### AUGUSTE.

Oh! non, rien, je vous en conjure: nommez ma sœur, mes pauvres frères; peignez-lui comme sous notre humble toit, nous entourions son image, comme de jeunes cœurs s'enflammoient à son grand nom... Tout cela, comme le vôtre vous l'inspirera. Le vôtre... entendez-vous, ma mère, et soyez sûre que chaque ligne, chaque mot, iront droit au cœur du monarque.

#### LA MÈRE

Ah! mon fils, le sentiment qui comble l'ame peut-il s'exprimer?

#### UGUSTE.

Tout est là, tout est prêt; prenez cette plume et écrivez, ma mère. (Il lui donne la plume et lui baise la main.) Le ciel guida toujours cette main maternelle. (La mère s'assied et se met à écrire; Auguste conduit doucement sa sœur au voin de la scène, du côté opposé.) Bonjour, ma chère Caroline. Il y a bien long-temps que nous ne nous sommes vus. Suis-je toujours ton cher Auguste?

CAROLINE.

Ah! toujours.

#### AUGUSTE

Que font mes petits frères? Pensiez-vous quelquefois à moi, comme je pensois à vous?

#### CAROLINE.

Quand nous recevions de tes nouvelles, si tu avois pu nous voir, mon cher Auguste! nous nous rassemblions tous. Mamau les lisoit, nous écon-

## SCÈNE VII.

AUGUSTE, THÉODORE, CAROLINE, LA MERN D'AUGUSTE.

THÉODORE, accourant par la porte du fond.

An, mon ami! ah, madame! quelle nouvelle! Je suis hors de moi.

AUGUSTE.

Qu'est-il donc arrivé?

LA MÈRE ET LA FILLE.

Comme il est saisi!

THÉODORE.

Ecoutez-moi, mais surtout promettez-moi d'être tranquilles; voici le fait. J'étois occupé dans cette pièce voisine à lire les papiers publics, lorsque tout-à-coup un grand bruit s'élève dans la rue. J'y vole: que vois-je? une foule immense devant l'auberge de madame, des gens de loi, tout leur sinistre cortège.... Au même instant, ces mots, sentence, fuite, saisie, frappent mon oreille. Les cruels vous poursuivent jusqu'ici.

AUGUSTE.

Juste ciel!

LA MÈRE.

() mes enfants!

CAROLINE.

Yoilu mes pressentiments.

THÉODONE, frappant du pied d'impatience, et pleurant.

Eh! non, non. Si j'avois des malheurs à vous apprendre, serois-je si tranquille?

CAROLINE.

Vous tranquille, monsieur! sh! vous êtes en larmes.

THEODORE.

Mais, c'est votre faute, mademoiselle; pourquei pleurez-vous tous? remettez-vous et écoutez-moi jusqu'au bout.

AUGUSTE.

Écoutons, écoutons, ma mère.

THÉODORE.

Au milieu de cette troupe maudite étoit notre brave hôtesse, qui crioit à tout le monde : « Arrê-« tez, arrêtez, que faut-il à la justice, à l'injustice? « de l'argent, des sûretés, toute ma maison? « Parlez, mon mari est instruit de tout, il se « charge de tout, il répond de tout. » L'éponx arrive; sa femme se jette dans ses bras et lui crie : « O mon cher, mon bon mari, ne souffrez pas « qu'on outrage chez vous la veuve d'un brave « officier, qui ne vécut que pour nous défendre, « qui mourut en nous défendant; et dont les en-« fants nous défendront encore. Payons, mon « ami, c'est une deste sacrée, payons au nom du « la patrie. »

AUGUSTE, LA MÈRE ET CAROLINI. Cœurs vertueux! cœurs sensibles! Théâtre. Comidies 14. 35

#### TRÉODORE.

Tout le monde est dans la consternation, et oa attend en tremblant ce que va faire l'époux. « Je « dépose mille ducats, dit-il, et j'engage toute ma « fortune. Respectez la noblesse malheureuse, et « venez recevoir votre argent. » Tous les yeux versent des pleurs, mille cris répètent : « Vivent « les bons citoyens! » Et soudain un nouveau bruit se fait entendre; on écoute; on regarde; oa fait place : arrive le père de l'État.

AUGUSTE.

Le roi?

THÉODORE.

Lui-même; il étoit déjà instruit.

AUGUSTE, avec un cri de joie.

O ma mère!

THÉODORE.

Déjà l'iniquité est sans pouvoir; déjà deux boss cœurs goûtent leur récompense, et vos bienfaiteurs, au milieu des acclamations, suivent le mynarque en ces lieux.

LA MERE, en prenant l'écrit gu'elle avoit laisse sur la table.

Vérité! tu vas approcher d'un roi.

TRÉODORE, tirant Auguste à part.

Pour le coup, mon ami, je ne pouvois pas trouver une circonstance plus heureuse pour torcer d'accepter mon argent. (Il cherche son rouse leau.) Où est-il donc?.. Mais qu'est-ce que j'en

418

fait? (Il cherche encore.) Je ne l'ai pas laissé sur cette table....

AUGUSTE.

Que cherches-tu donc?

THÉODOBE.

Mon rouleau.

LA MÈRE.

Quel rouleau?

(On entend un grand mouvement derrière la seène.)

C'est le roi!

LA MÈRE ET LA FILLE, en courant çà et là. Le roi, le roi.

AUGUSTE, en poussant sa sœur dans la porte gauche qui reste entr'ouverte.

Retire-toi, ma sœur.... Vous, ma mère, demeurez. Mais, pour dieu! un peu de fermeté.

## SCÈNE VIII.

LA MERE D'AUGUSTE, LE ROI, AUGUSTE, THEODORE, SUITE DU ROI dans le fond.

LE ROI, en entrant.

Si le foible eût toujours dû trembler et se voir accabler par le puissant, on n'auroit pas songé à faire des lois. Il n'y a point de foible, point de puissant où je règne. Mon pouvoir est pour les opprimés, et ma présence pour tous mes sujets. (Il aperçoit la mère d'Auguste qui s'incline profondément Il ôte son chapeau, le garde à la main, et

#### LES DEUX PAGES,

siaranco vers elle. La suite reste dans le fond.) Que désirez-vous, madame?

LA MERE, tremblante.

Sire... votre majesté.... Les ordres de votre majesté.

AUGUSTE.

Sire, c'est ma mère.

413

LE BOI, en la fixant.

Vous aviez un brave homme pour épouz, madame; que puis-je faire pour sa famille? (La mère lui remet le placet, le roi le prend avec bonté et y jette les yeux, en fronçant le sourcil.) Vous avez perdu votre bien par une faillite?

(Théodore, toujours occupé à chercher son rouleau, raconte bas son aventure aux pages.)

LA MÈRE.

Oui, sire.

LE ROI.

Le tribunal a déclaré votre débiteur insolvable?

Oui, sire.

LE ROI.

Qu'est-il devenu?

LA MÈRE.

Il vit dans l'opulence.

LE ROI, s'avançant d'un air terrible.

Qui est le misérable qui a jugé?

LA MÈRE.

Sire, le même qui me condamne aujourd'hui à payer os que je ne dois point.

#### ACTE H, SCENE VIII.

DE NOI marche evoc azitation, et froissant le placet entre ses mains, il dit à un officier de sa suite:

Approchez... (Changeant d'avis, il dit brusquement à Auguste:) Non, toi, éoris. (Il s'arrête un moment.) Sont-ils mariés, ces gens-là?

(L'inquiétude se lit sur tous les visages.)

#### LAMERE.

Sire, ils ne le sont ni l'un ni l'autre.

EE ROI, avec un mouvement de joie vivement marqué...

Ecris.... (Auguste met un genou à terre auprès de la table, regarde le roi avec une contenance assurée, et attend ce qu'on va lui dicter.) J'ordonne que tous les créanciers du faux négociant.... (mets les noms) soient payés à l'instant avec les intérêts des intérêts, en commençant l'opération par le capital du juge. (Tous les assistants donnent des marques de joie.) Qu'on porte cet ordre au chef de la justice. (Un officier le reçoit et part.)

(La mère et la fille, ainsi qu'Auguste, sortent leur mouchoir et essulent leurs larmes. Auguste, en tirant le sien, laisse tomber un rouleau.)

#### AUGUSTE.

O ma mère! voilà de bonnes larmes.

THÉODORE, étourdiment, voyant tomber le rouleur entre le roi et Auguste.

Mon rouleau!

### LES DEUX PAGES.

BLUSIEURS PACES ET PERSOUNES DE LA SUITE BY ROI, bas.

Son rouleau!

LE ROI.

Qu'est-co? (Il se met devant Théodore qui veut ramasser le rouleau.)

THÉODORE.

Sire... (Bas.) Que dirai-je? (Haut, en balbutiant.) Votre majesté.... (Bas, à Auguste.) Tu l'as done trouvé, et tu ne me le dis pas.

PLUSIEURS PAGES ET PERSONNES DE LA SUITE DU ROI, bas.

Il a pris son rouleau.

(La mère palit.)

Avovste, chancelant et tombant sur un genou. Je me meurs.

LA MÈRE, avec un cri, n'osant aller à son fils de peur de manquer de respect au roi.

Auguste, ô mon malheureux fils!

LE BOI, à la mère.

Eh bien! eh bien! par respect pour mei, madame, vous laissez mourir votre enfant...(Il court à Auguste, le soutient et le relève avec la plus grande bonté.) Auguste, Auguste!

AUGUSTE, revenant à lui.

O mon maitre!... O mon dieu tutélaire! (avec le cri de la vérité) je suis innocent.

12 ROI, avec attendrissement et lui serrant la mains Je le sais, mon ami. THÉODORE, au désespoir.

Etourdi que je suis!

LEROI, faisant relever Auguste sur qui il pose une main protectrice.

Qui est-ce qui ose accuser cet enfant?

Sire. ..

LE ROL

Que parliez-vous de rouleau?
(Auguste lève sur le roi un œil reconnoissant.)
TRÉODORE.

Sire ...

LE ROI, brusquement.

Eh bien?

THÉODORE, n'en pouvant plus. Sire, j'en avois un, je l'avois offert à mou ami... Il l'a refusé... Je... je...

LE ROI, plus brusquement encore.

Eh bien?

THÉODORE, précipitamment.

Je l'ai mis dans sa poche.

E ROL

Vous l'avez mis dans sa poche!

## SCÈNE IX.

LA MÈRE D'AUGUSTE, LE ROI, AUGUSTE, THÉODORE, CAROLINE; suite du noi dans le fond.

CAROLINE ouvre la porte avec violence, traverse et s'élance vers son frère.

Mos frère, ma mère, pardou, sire... mais il s'agit de l'honneur de mon frère... Le voilà, votre rouleau. C'est moi qui l'ai trouvé sur un fauteuil dans ce salon: prenez, monsieur, prenez votre argent, et n'exposez pas, ne perdez pas mon frère.

TRÉODORE, transporté, sans prendre le rouleux, s'adresse à toute la suite du roi, et surtout aux pages.

Messieurs, vous l'entendez... Auguste est innocent. Au roi.) Grâce, sire, grâce. Mon ami étoit livre aux soupçons; je no savois ce que je disois, ce que je faisois; je ne sentois que la peine de mon ami. Votre majesté peut me faire punir; mais mon oœur vaudra toujours mieux que ma tête.

#### LE ROI, en relenant un souris.

Geei s'examinera, monsieur. (Il se tourne vers suguste.) Auguste.... tantôt, quand tu dormois sur cette chaiso.... (Auguste baisse les yeux.) quel papier tanois-tu à la main? AUGUSTE

La lettre de ma mère.

(Théodore fixe souvent Caroline; il craint de lui avoir déplu.)

LE ROI, avec bonté.

Si je l'avois lue, tu me le pardonnerois, je pense.... Quand on place si bien son argent, ce n'est pas trop d'un témoin.... et pendant ton songe... ne croyois-tu pas que le ciel t'envoyoit cent ducats?

AUGUSTE, jelant un regard sur sa mére.

Ah! sire.

LE ROI.

Eh bien! c'est moi qu'il a chargé de te les remettre. Voilà, messieurs, toute l'énigme. Les modestes vertus de cet enfant devroient servir d'exemple à ceux qui l'accusoient, (Théodore court à son ami et l'embrasse.) Faites venir ce brave homme et an femme. (A la mère.) Combien avez-vous d'enfants, madame?

LA MÈRE.

Sire, cinq file et une fille.

LE ROI.

J'auraí soin des vôtres. Je vois que vous leur parlez souvent de leur père... Avez-vous fait un choix pour cette demoiselle?

(Théodore fait un pas en avant.)

ral. (A la mère.) Adieu, madame... Jacie d'être bonne mère.

(Il sort.)

TLE MOEDE entoure le roi, en s'éeriant:
le bon roi! le grand roi! le bon roi!

(La suite du roi sort avec lui.)

FIR DES DEUX PAGES.

.. .

LA MÈRE.

Sire, son cœur avoit choisi; mais nos malheurs et le peu de fortune du futur....

LE ROI

Qu'elle l'épouse et qu'il serve; le reste me regarde.

THÉODORE, à part.

Adieu, mon mariage.

## SCÈNE X.

LA MERE D'AUGUSTE, LE ROI, AUGUSTE, THÉODORE, CAROLINE, PHLIPS ET SA FEMME, SUITE DU ROI, dans le fond.

LE ROI, à Phlips et sa femme.

APPROCHEZ.... Venez, madame: l'action que vous venez de faire ne me surprend pas; je sais que ce n'est pas la première.

PHLIPS ET SA PEMME.

Ah! sirc...

#### LE ROI.

Je vous confie tous les biens de mes maisons de charité... Il faut un honnête homme pour remplir cette place, et personne ne la mérite mieux que vous. Théodore, je vous donne une cornette dans mes gens-d'armes. Auguste, je double ta pension, et mon frère t'accorde une lieutenance dans son régiment; tu es bon fils, tu seras brave comme ton père, et tes vertus te rendent digne de servir sous

## ACTE II, SCÈNE K.

410

un tel général. (A la mère.) Adieu, madame... Ja yous remercie d'être bonne mère.

( Il sort. )

Ah! le bon roi! le grand roi! le bon roi! (La suite du roi sort avec lui.)

FIE DES DEUT PLACE

## TABLE

# DES PIÈCES ET DES NOTICES CONTENUES DANS CE VOLUME.

| Notice sur Beaumarchais                 | Pag. | 2  |
|-----------------------------------------|------|----|
| Le Barbier de Séville, ou la Précaution |      |    |
| suurile, comédie en quatre actes, par   |      |    |
| Beaumarchais                            |      | 7  |
| LA FOLLE JOURNÉE, OU LE MARIAGE DE      |      |    |
| Figano, comédie en cinq actes, par le   |      |    |
| même                                    | 1 2  | 17 |
| Notice sur Dezède                       | 34   | į5 |
| AUGUSTE ET THÉODORE, OU LES DEUX PAGES, |      |    |
| comédie en deux actes, par Dezède       | 35   | 5, |

PIF DE LA TABLE DU QUATORZIÈME VOLUME.





## Stanford University Library

Stanford, California

In order that others may use this book please return it as soon as possible, be not later than the date due.

